S PRIVÉES

système

andidatures pour la indines som diversa indires fonderes

e analyser l'enemble estudier la nature, le agrammes, les compa existante, analyser le amoune de l'opération tire ces opération

ucitet les caudidats à

colle ent a communité

la considération d

lectric les candidats

tis nous determinente

Our retter des pièces centration et un acus-ra pas pinséder plu de capital d'une sizine

le à dire que cetterige (quera pas pour la nes multivilles

lement pas, man h

cor bas cutterence

ies iciensions made

ce public coorder pa

pierne se mae de lapa

Con du parsage man

ic. - Leaders mos p

the new ce distunds

iou:- ( al pourego

15 3 Mir Bur Etuling

one of de- aciensalos

Number of \$300 and box

controller modifica-

eate simme pereten.

water allen de senge

· fa. n. al se primum

Write to States In

POLICE AND P

Notice to the souther

ಕರ್ಗವಾಗಿ ಕರ್ಮ**ಾಗಿ** 

la terror sign

25 - 2 2 2 dags

N 1 2 2 2

me out in the Colors

epiternia: lancia ami

ANNICK COJEAN.

ELLES BRÈVES

res inna stanto de la

Le il pera centite me-

amichicul and pays a k

en une Bist binde e

be with tention

5D in the affect parts

Marin Lander of the State

rerection and the

1827 上,中国高级

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

de militar is reside

Time Later 1-86

even a time means

425

The second second second

700 or 11 to 2 2000 1210 or 12 M Ben

vacing upon generals

25 75 .... M Gs/

in the relief to Para-

an de trius novembre um presynde mil

in the instantantal

Day of these like the state

Tiple of 121 22 281

derior in our state rate in the financial

The Road Denie de St

of the second

ST Section of the sec

Section of the sectio

the State of the s

Takes

A control of the control of t

MC:

artions series

meme personne lle etre actionname

)ud .

QUARANTE-DEUXIÈME ANNÉE - Nº 12600 - 4.50 F

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Fontaine

SAMEDI 3 AOUT 1985

## Le dialogue **Est-Ouest** réamorcé

interprétations possibles, deux «lectures», comme on dit au-jourd'hui, de la réunion des trente-cinq ministres des af-faires étrangères qui s'est ache-vée, jeudi 1" août, à Helsinki.

La première est résolument sceptique, pour ne pas dire fran-chement pessimiste. Quoi! Tant de paroles déversées une fois de olos sur un auditoire aussi désabusé qu'hattentif, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'enceinte de la conférence, sans l'ombre d'un résultat concret, sans le plus petit bout de déclaration commune? Tant de miaistres avant tout soucieux, à l'Ouest, de ne pas sembler re-tomber dans les illusions de 1975? Comment, dans ces conditions, ne pas voir dans cette cérémonie commémorative de la signature de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe une sorte de grand-messe dont la liturgie demeurerait inchangée, mais où l'assistance aurait perdu ba foil

On peut, cependant, dresser de la réunion d'Helsinki un bilan plus indulgent, voire plus opti-miste, même si les cuisantes dées éprouvées au cours de la décennie qui s'est écoulée in-citent, depuis la signature de l'Acte final, à la prudence. D'abord par ce que ce qui a été proclamé à la tribune du grand auditorium compte éviden beaucoup moins que ce qui s'est dit, à voix sensiblement plus basse, dans les petites salles et les couloirs du palais Finlandia ou des ambassades. Les observateurs estiment à quelque deux cents le nombre des rencontres bilatérales organisées en marge de la réunion. La plus attendue fut inévitablement celle de MM. Shultz et Chevardnadze. Mais bien d'autres auront permis des échanges de vues fort utiles entre les ministres, avec une discrétion qui n'est pas sans rappeler les commodités offertes à cet égard par l'Assemblée générale des Nations unies.

En second lien, il est clair désormais que le dialogue Est-Ouest est réamorcé. Certes, il n'est pas, semble-t-il, sorti grand-chose de précis du face-à-face entre le secrétaire d'Etat américain et le nouveau « pa-trou » de la diplomatie soviétique. Le successeur de M. Gromyko faisait ses premières armes à Helsinki, sous l'œil très attentif de ses collègues de l'Ouest (et sans doute aussi de l'Est). Mais il n'est évidemment pas sans signification que les deux délégations aient souligné, en termes quasi identiques, l'utilité et la cordialité de cette rencontre, jugée, entre autres

choses, « productive ». Comme l'a noté le ministre français des relations extérieures, M. Dumas, la confé-rence s'est déroulée « dans un climat détendu plutôt que dans un climat de détente ». Mais si l'on songe à ce qu'étaient les re-lations Est-Ouest il n'y a seulement six mois on he peut pas ne pas être frappé par la souveauté du tou qui prévaut aujourd'hui.

Reste la question qui empoi-somait la préparation de cette rencontre : celle des droits de l'homme définis par la fameuse « troisième corbeille » de la CSCE. Sur ce terrain, le fossé demeure profond. Mais comme l'a noté avec un humour résigné le chef du département politique fédéral suisse, M. Pierre Aubert, « on n'abroge pas le code pénal meurent impunis ». il est viai que le code de bonne conduite homanitaire défini II y a dix ans n'avait justement rien de pénal, puisqu'il ne prévoyait: aucune sanction. Si ce n'est la réprobation universelle : le pari des siguataires occidentaux d'Helsinki est qu'un jour cette sanction-là fasse évoluer la situation des droits de l'homme à l'Est, davantage en tout cas qu'elle n'a commencé de le faire.

### LE VOTE DU BUDGET AMÉRICAIN

# Le président Reagan a fait plier le Congrès

tants, par 309 voix contre 119, ont adopté le compromis sur le budget des États-Unis présenté par la commission de conci-

En définitive, le chef de la Maison Blanche a fait plier le

Les parlementaires américains partiront sereins en vacances : sénateurs et représentants ont finalement voté, en tonte hâte, le jeudi le aout, les grandes lignes du budget pour l'année budgétaire 1986 sur la base d'un compromis réalisé le même jour par la commission de conciliation mixte : 55,5 milliards de dollars d'économies ont été réalisées sur le projet initial. Une précipitation remarquable quand on se souvient que la procédure budgétaire a été bloquée pendant sept semaines.

L'adoption représente surtout une victoire pour le président Reagan, qui a obtenu d'un Congrès particulièrement rétif satisfaction sur tous les points essentiels de son programme : augmentation des dépenses militaires et du budget de la sécurité sociale, sans le moindre accroissement du poids des impôts. M. Reagan avait catégoriquement rejeté le projet du Sénat de taxer les importations de pétrole (le Monde du 2 août). Le Congrès a dû céder. Il a compé dans les dépenses du système d'allocation de santé dont bénéficient les plus pauvres. Au total, l'Etat dépensera 968 miliares de dollars et sera en déficit de 172 milliards, «Les larges déficits budaméricain qui paierait trop per d'impôts », a commenté le président, « mais au gouvernement fédéral qui dépense trop de l'argent du peuple», a commenté le président des Etats-Unis, reprenant sa théorie sur la réduction du rôle de l'Etat dans le pays.

L'accord finalement adopté prévoit également une réduction des dépenses de 276 milliards de dollars sur trois ans. Mais on est loin de l'objectif fixé au début de l'année par M. Reagan et les principaux leaders du Congrès de réduire le déficit budgétaire à 100 milliards de dollars en 1988. D'après la commission mixte, il s'élèvera encore à 113 milliards. Plus pessimiste, le bureau du budget au Congrès parle de 161 mil-

Quoi n'il en soit, il semble que k Congrès ait tout à coup réalisé l'urgence qu'il y avait à sortir de l'impasse budgétaire avant de partir en vacances le vendredi 2 août. - Aucun budget ne peut être désastreux ce soir, car nous avons besoin d'un budget !», s'est exclamé un représentant à l'issue du vote. Quelques beures ont suffi pour que la Chambre, à majorité démocrate, vote le projet de compromis par 1309 voix (182 démocrates et 127 républicains) contre 119 les affaires, et par conséquent le

(67 démocrates et 52 républicains)

Avant même que ce vote filt achevé, le Sénat s'était emparé du plan de la

commission mixte, qu'il a finale-

ment adopté par 67 voix contre 32, 37 républicains et 30 démocrates

pour, 15 républicains et 17 démo-

Paradoxalement, alors qu'il a obtenu tout ce qu'il désirait, c'est le président Reagan lui-même qui

pourrait être la cause d'un dernier

pourrait être la canse d'un dernier blocage, en mettant son veto à la résolution votée par les deux chambres, ce qu'il a déjà fait en octobre 1981. Consulté par un sénateur, le président a répondu que le budget « était un pas dans la boine direction». Toutefois, a-t-il ajouté, « le

compromis réalisé marque seule-

ment un début, et non une fin », pro-cisant qu'il allait examiner « tous

les détails d'application, ligne par

ligne... et qu'il n'hésiterait pas à uti-

liser son droit de veto . L'année

(Lire la suite page 14.)

DOMENIK BARQUCH.

Unis le 1° octobre.

# La France et l'Espagne refusent

UN ÉCHEC DE LA COOPÉRATION MILITAIRE

uni, l'Italie, l'Espagne et la France, qui tentaient de se mettre d'accord sur la construction, en commun, d'un aviou de combat, ne sout pas purvenus à s'entendre, jeudi 1° zout à Turin, où s'étaient réunis les délégués nationaux de l'armement représentant leurs cinq ministres de la défense.

La Prance et l'Espagne n'ont pas signé un accord, intervenu entre l'Allemagne fédérale, l'Italie et la Grande-Bretagne, qui prévoit que les trois pays vont désormais se lancer dans la conception d'un appareil dont les caractéristiques et les per-formances seront ultérieurement définies entre eux trois.

Depuis plusieurs semaines, on s'attendait à un échec des négociations entre les cinq pays enropéens, tant les points de vue divergeaient notamment, entre la France et le Royaume Uni. Ce projet de FACE (futur avion de combat européen) avait été envisagé à cinq, au départ, antour d'un modèle d'appareil qui remplirait des missions air air et airsol et qui pourrait entrer en service au milieu des années 90. Le programme visait la construction d'un millier d'avions (dont environ 250 pour l'armée de l'air française et 80 pour l'aéro-navale destinée aux Foch et Clemenceau de la marine natio-

# le projet d'avion européen

An total, le programme FACE restissements industriels compris était évalué à environ 30 milliards

de dollars. Les discussions initiales ont porté sur la définition de l'avion et sur la répartition des responsabi-lités techniques et industrielles de chacun des cinq partenaires. Très tôt, il est apparu que les Britanniques, les Allemands et les Italiens songeaient à la conception d'un avion lourd et spécialisé dans les missions air-air, alors que les Français et les Espagnols penchaient en faveur d'un appareil plus léger et polyvalent. De même, la Grande-Bretagne souhaitait avoir un « leadership » dans l'étude et la construction du FACE et la France avaît la même prétention, par l'intermé-diaire de la société Dassault-Breguet et de la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation (SNECMA) qui penvent faire valoir leur savoir-faire et leurs succès à l'exportation. An marché purement enropéen du FACE, il faut ajouter, en effet, les com-

(Lire la suite page 5.)

es éventuelles de l'étranger,

soit 20 milliards de dollars.

ques sont plus larges...

- Il y a des marchés considéra-

bles - et difficiles - en Indonésie.

en Malaisie, à Singapour ou Hong-kong, en Corée du Sud, au Japon et en Chine. Pénétrer des pays si peu familiers aux entreprises françaises

exige des efforts d'adaptation, d'in-

telligence, des mécanismes sociaux,

telligence, des mecanismes sociaux, culturels, psychologiques si considé-rables, qu'il est exclu avant long-temps de s'y établir sur un grand pied et d'y faire des profits réguliers et substantiels, Il faut d'abord y

faire des investissements « de ser

bilisation et d'approche». Il faut y vivre. Il faut rechercher des parte-

naires, qui deviendront des amis et y

trouveront leur intérêt et leur profit.

### Paris-Bercy **EN DÉFICIT**

### Les embarras de M. Chirac

Bercy, le «grand chantier» de M. Jacques Chirac, fait parler de lui après dix-huit mois de fonctionnement. En bien, lorsque, pour la première fois au monde, i offre à cent cinquante mille Pari-siens l'occasion de faire connaissance avec *Turandot*. En moins bien, lorsque les élus de la capi-tale sont obligés d'éplucher sa comptabilité : en effet, le compte d'exploitation de Paris-Bercy est

Les conseillers de Paris ont dû voter una série de masures poul rentiquer les finances de Bercy, Les redevances que les explo tants doivent verser sont notablement diminuées, pour deux ans. La Ville prend à sa charge les frais de renouvellement du matériel et les primes d'assurances. Elle accorde une subvention de 750 000 francs pour éponger le déficit de Turandot et elle participera pour 5 millions de francs à une augmentation du capital. Enfin, elle donne à MM. Goddet et Thominet qui exploitant le palais toute liberté pour programmer, dans la proportion qui leur conviendre, les manifestations sportives et les sorées culturelles. L'ensemble de ces décisions entraîne pour les finances de la ville des dépenses ou des manques à gagner qu'on estime à environ 30 millions de francs.

(Lire page 16 l'article de MARC'AMBROISE-RENDU.)

## UN ENTRETIEN AVEC M. JEROME MONOD

## Le défi des entreprises françaises

eaux depuis 1980, M. Jérôme Monod, directeur de cabinet de M. Jacques Chirac, grand commis de l'Etat issu de l'ENA, qui, après avoir occupé plusieurs postes dans la hante fonction publique, a opté pour l'entreprise privée. Ancien délégué à l'amémagement du ter-

tion de ce gouvernement à l'égard des réalités économiques

et des entreprises semblent avoir

changé. Qu'est-ce qu'il y a de bon, selon vous, dans cette appa-

rente « nouvelle donne » ?

vous répondrai non pas an plan de mes opinions personnelles – elles

m'appartiennent - mais comme res-

ponsable de mon entreprise. Ce qui

marque le plus le changement de la société, c'est le réalisme grandissant

de tous ceux qui ont à exercer des responsabilités économiques. Que le

gonvernement saisisse l'occasion de

ces changements est une bonne chose. Mais cela n'est pas propre à la France. C'est vrai ailleurs aussi.

at du grompe de la Lyonnaise des 'ritoire, de 1968 à 1975, il est, de 1975 à 1976, Lyonnaise des caux début 1979, il en devient commerce extérieur en mars 1980. Entré à la Pacifique.

ment Fabius... Le langage et l'ac-tion de ce gouverne-- Les entreprises françaises ont-elles retrouvé dynamisme et compétitivité ?

- Oni, pour certaines d'entre elles. Toutes savent qu'elles sont confrontées à la concurrence. Les secteurs protégés, c'est fini. Et cela impose des efforts considérables. La mentalité des chefs d'entreprise, des - Tout de suite la politique ! Je cadres, des responsables syndicanx s'imprègne en profondeur de cette avenglante évidence: la compétition, et le plus souvent une compétition avec l'étranger.

- Les entreprises sont donc obligées d'avoir une stratégie internationale, car les frontières, en économie, c'est une notion dé-

- L'ouverture d'une entreprise sur le monde ne se fait pas en un tournemain : c'est une question d'habitude. Ma société avait une tradi-tion africaine. Elle s'est tournée depuis quatre ans vers deux pôles: Etats-Unis et Japon. En vérité, ses objectifs pour 1990 sont en gros un quart des activités en Amérique du Nord, un quart en Asie du Sud-Est et en Extrême-Orient, une moitié en Europe. L'Europe est un très grand marché, et c'est celui que nous avons paradoxalement attaqué le plus tard. C'est un fait.

- Et l'Afrique, où existent d'énormes besoins, notamment lorsqu'on voit le souséquipement en matière d'assai-nissement dans les grandes

villes, ou bien la sécheresse ? - Nous continuerous d'y travailler et d'y coopérer. Mais ce n'est pas le continent des «grands projets». Sa croissance économique sera fai-ble dans les années prochaines. Mais nos métiers (hydraulique, énergie, recyclage ou réutilisation des dé-chets) sont adaptés à son économie et à ses besoins : agriculture, santé, énergie peu chère, pour peu que les entreprises locales puissent y trouver un terrain de développement, et que la Banque mondiale ou les banques régionales prennent l'habitude de prêter plutôt que de subventionner. Coopérer, aujourd'imi, c'est aider au développement des initiatives et des président l'année suivante.

de M. Chirac, il est secrétaire général du RPR
pendant près d'un an et demi, jusqu'en mars
1978. Il prend la tête du Centre français du
notamment vis-à-vis des « nouveaux États » du

entreprises privés locales et étran- Il serait fallacieux d'escompter des résultats rapidement rémunérateurs. comme on peut en attendre des pays - Dans les pays d'Extrême-Orient, en revanche, les perspec-tives commerciales et technologi-

plus proches, par exemple l'Espagne ou les Etats-Unis. - La visite récente de M. Nakasone, premier ministre japo-nais, en France, est-elle de ce point de vue un événement important?

- Vous aurez remarqué que le premier ministre du Japon était accompagné non pas de membres de son gouvernement mais de représen-tants de la Diète et du Sénat: c'est dire à quel point il a besoin de relais politiques pour faire comprendre à ces concitovens la nécessité pour le Japon d'apprendre à « consommer »

Propos recueillis par FRANÇOIS GROSRICHARD (Lire la suite page 14.)

### DANS « LE MONDE DIPLOMATIQUE » D'AOUT

### L'Europe et les nouvelles technologies

Devant la supériorité des États-Unis et du Japon, l'Europe a-t-elle une chance de relever le défi technologique ? Les ambitions d'Eurèka sont analysées en détail, secteur par secteur, avec leurs implications civiles et militaires. M. Yves Stourdzé présente les conceptions qui ont inspiré le projet. Sous le titre « Un regard brisé », Claude Julien évoque les problèmes sociaux et culturels liés à la mutation technologique.

Présenté par Pierre Dommergues, un grand romancier noir américain, Julius Lester, pratiquement inconnu en France, retrace les grandes luttes antiracistes des années 60. Le Monde diplomatique publie des extraits de son roman intitulé Seigneur, ne

Michel Capron et Jean Chesneeux dressent un tableau comparé des mouvements indépendantistes dans les départements et territoires d'outre-mer. Un reportage de Maurice Lemoine donne la parole à « Ceux de la deuxième génération », enfants d'immigrés, nés en France. Jean-Marie Chauvier décrit le grand débat sur la guerre et la paix dans la société soviétique. Christian Rudel et Marie-Chantal Barre parlent du Guatemala : sangiante répression et Ouverture diplomatique. André et Louis Boucaud décrivent « La filière de l'opium birman ». Le même numéro comporte des articles sur l'économie du Liban du Sud, le situation en Guinée après la tentative de coup d'État, la compétition internationale dans les industries de services, etc.

## LIRE

### 3. AFRIQUE DU SUD

Désaccord entre M. Fabius et Mme Thatcher sur les sanctions.

### **6. POLITIQUE**

La mort de M. Jules Moch.

### FRONT NATIONAL

La filière patronale de M. Le Pen.

### 9. CULTURE

Le journal d'un amateur, par Philippe Boucher.

## 14. MARCHÉ COMMUN

Compromis à Bruxelles sur les exportations d'acier aux Etats-Unis.

Si la situation paraît ainsi sans

issue, la violence de la semaine der-

nière a en tout cas, eu le mérite de mettre tous les partenaires en face de leurs responsabilités : il n'est plus

possible aujourd'hui de demeurer dans la situation provisoire inaugu-

Il ne s'agit certes pas de rester accroché envers et contre tout au

double mythe de la départementali-

sation et de la continuité territoriale, qu'il est peut-être trop tard pour défendre aujourd'hui: les jeunes Guadeloupéens, nourris de déclama-tions démagogiques par des ensei-gnants sous-qualifiés, n'ont plus grandehose en commun avec lus

grand-chose en commun avec un homme, plus français que bien des

habitants de la Creuse ou des Vosges, comme l'ancien président du conseil général, M. Lucien Bernier.

Pour percer l'abcès, il faut main-

tenant provoquer un choix qui ne puisse être remis en cause, ce qui

suppose et qu'un référendum soit

organisé, et que les termes de l'alter-native ne soient pas biaisés.

Si la France se montre incapable de préserver la sécurité des per-sonnes et des biens et se refuse à

exercer à la Guadeloupe ses respon-

sabilités d'Etat, il est clair que le

Mais les Guadeloupéens doivent aussi savoir que, s'ils demeurent dans la République, leur avenir est

dans la mise sur pied d'un gouverne-

ment autonome et pleinement res-ponsable de ses décisions et de ses

ressources, et que c'est à eux, sous réserve de l'indispensable solidarité

nationale, qu'il appartiendra de

créer les conditions du développe-

Il serait indigne que la France prenne l'initiative d'abandonner,

pour satisfaire un cartiérisme ina-

voué, une population à laquelle on a répété depuis quarante ans qu'elle

était française. Il faut, en revanche,

que les règles du jeu soient redéfinies afin que prenne fin la dérive tragique

d'une île victime consentante de l'artifice qui préside à sa situation et des illusions dans lesquelles tous les camps s'entendent pour la laisser.

ment économique.

choix ne peut qu'être faussé.

rée en mai 1981

### **Outre-mer**

Affrontements outre-mer. A la Guadeloupe, le « cyclone Faisans » passé, rien n'est réglé. Emmanuel Rosenfeld souhaite que l'on aille au-delà des illusions et des artifices. En Nouvelle-Calédonie, l'ethnologue Hilda Rouah-Danon propose une des clés de l'incompréhension entre Canaques et caldoches.

### **GUADELOUPE**

## Redéfinir les règles

Pas d'abandon, mais il faut maintenant provoquer un choix.

EDGARD PISANI, soucieux de faire montre de déclarer que la situation à la Guadeloupe n'était pas comparable à celle de la Nouvelle-Calédonie.

Si telle est bien la conviction du gouvernement, on ne comprend alors pas pourquoi celui-ci s'est, depuis 1981, obstiné, à Pointe-à-Pitre comme à Nouméa, à saire passer l'indépendance du champ des billevesées à celui des possibilités.

On pouvait, lorsqu'en 1981 il fai-sait libérer sans autre forme de procès Luc Reinette et ses amis du GLA, pourtant responsables de rapt et de mort d'homme, en appeler d'un PS mal informé à un gouvernement plus avisé.

Celui-ci a pourtant persisté dans sa politique insidieuse d'abandon : les indépendantistes, numériquement guere plus représentatifs que MM. Barbu ou Ducatel en métropole, ont été traités comme des inter-locuteurs sérieux par les émissaires de Paris, et c'est en toute quiétude qu'on les a laissés prêcher la bonne parole sur leurs radios libres. M. Mitterrand, s'il redoute la confiscation de la politique extérieure par une nouvelle majorité parlementaire, pratique quant à lui à merveille l'art du hold-up sur la politique inté-rieure. Il est, il est vrai, plus facile de satisfaire les ardeurs dogmatiques des militants rebutés par la moderni-sation à Pointe-à-Pitre qu'à Hagon-

En outre, contrairement à ce qu'affirme M. Pisani, la situation est qu'antitute n'. Fisant, la strautor est infiniment plus grave à la Guade-loupe qu'en Nouvelle-Calédonie, car, quelle qu'y soit l'ancienneté de la présence française, il n'existe pas de groupe « européen » significatif, et quelle que soit l'intimité histori-que de l'Île avec la França le preque de l'île avec la France, le probième guadeloupéen est avant tout relle, auquel Paris n'a jamais su

Ce qui est en cause dans l'île, c'est bien la personnalité même d'un peu-ple. - Stèle sans mémoire -, selon l'image d'Aimé Césaire, la Guadeloupe est en quête de héros, de tradipar EMMANUEL ROSENFELD (\*)

tions et d'être. Son intelligentsia, ressentant tout lien culturel avec la France comme un signe insupporta-ble d'assujettissement, ne parvient pas à s'accepter elle-même, et se lance donc dans les tentatives d'émancipation les plus frelatées.

Or la France a cru que ce problème avant tout psychologique était économique, et n.a jamais su donner à la Guadeloupe la reconnaissance que celle-ci attendait. Quel représen-tant de Paris s'est avisé qu'il serait digne d'aller honorer la tombe de Delgrès, mort lors du rétablissement de l'esclavage par Bonaparte pour rester libre et citoyen français?

### Percer l'abcès

Quoi qu'il en soit, M. Pisani a. hélas, raison en ceci que l'impasse économique dans laquelle la départementalisation a enfermé la Guadeloupe y a aussi créé une impasse poli-

- Impasse économique dans la mesure où la transposition, à peu de chose près, des conditions salariales métropolitaines fait que tout, à la Guadeloupe, est importé, des biens au pouvoir d'achat qui permet de les

- Impasse politique car les revenus transférés de métropole ont fait perdre toute liberté de choix à une population qui est pourtant indépendante sinon indépendantiste, et hostile sourdement aux Blancs-pays, ouvertement aux Blancs métropoli-tains. Qui se prononcera pour l'indépendance de ceux qui vivent, d'une façon ou d'une autre, de fonds publics : salariés, allocataires en tous genres, créoles reconvertis dans l'importation et la grande distribution, ou politiciens irresponsables n'imaginant pas de solution hors la nationalisation à tout ce, du sucre à l'hôtellerie, qui va à vau-l'eau dans

(\*) Avocat à la Cour.

### **NOUVELLE-CALÉDONIE**

## Le malentendu sémantique

Pour les Canaques, l'homme appartient à la terre. Pour les caldoches, la terre appartient à qui la travaille.

N Nouvelle-Calédonie, l'on gagne, ou l'on perd, en même temps que l'on gagne et que l'on perd, dans une permission sans cesse renouvelée de la posi-tion valorisante. Ainsi, lorsque les ieux de balle (criquet, foot...) furent adoptés par les Mélanésiens, chaque camp gagnait « à son tour ». Aux élections de novembre 1984, les premières victimes des affrontements intercommunautai- res furent, successivement, un caldoche, puis un Canaque, dans la région de Onégona. La radio locale annonçait avec soulagement : « un de chaque côté ». On pourrait s'en tenir là.

Les Canaques connaissent toute la complexité de l'équilibrage. Il est des cas où il n'est obtenu que par déplacement des fonctions. On verra un homme se soumettre à l'autorité de son chef coutumier sur l'aire de la tribu ; et ce même chef se soumettre aux directives du premier sur l'aire de leurs emplois, si celui-ci occupe un poste plus élevé.

Tout scénario de « rencontre » obéit à une stratégie réparatrice qui permet de réguler désirs et ambitions, frustrations et rancunes, dans la mesure où chacun est, à un moment et en un lieu déterminés, reconnu. Réciproquement, chacun reconnaît l'autre en fonction de la circonstance. Celle-ci variant à l'infini, personne ne demeure prisonnier d'un rôle fixe. Le rôle d'aennemis » tenu sur l'arène politi-que par le FLNKS Tjibaou et le RPCR Wetta n'a plus de sens sur le terrain coutumier, où, beauxfrères, ils se portent assistance.

### Les possibilités de relations

Pour des raisons de sécurité, on allait chez Wetta présenter ses condoléances pour le décès des frères Tjibaou, rués par des antiindépendantistes comme lui. Incohérence? Pas pour les caldoches, qui estiment, dans une optique appro-chante, que + tout fait une relareconnaissance constitue l'ensemble des possibilités de relations.

Dans un tel contexte mental, il devient « exclu d'exclure » (pour paraphraser une locution célèbre), puisqu'il existe toujours un moyen,

HILDA ROUAH-DANON (\*)

manifesté par un signe (comportement, concession, parole, don), qui rétablit l'équilibre entre ceux qui apparaissaient comme opposés, comme extrêmes. Manifester ce signe répond à ce que les Canaques entendent par «négocier». Aussi demeurent-ils indifférents à la notion d'étre de droit, porteuse, à leur avis, de la politique qui consiste à dire non lorsque l'autre dit oui.

Expression souvent entendue, et exprimée dans la langue de Houtlou par - parole sans fondement ». Peu soucieux d'égalité formelle, ils excellent, par contre. à la solution de problèmes empiriques, concrets, où, en situation de protagonistes, ils rétablissent l'ordre des équivalences réelles et symboliques dans la vie publique.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, pour «reconnaître» aux caldoches le droit à la terre calédopienne, il faut donc d'abord la reconnaître terre canaque. Terre canaque n'est pas synonyme de terre des Canaques : la notion de propriété dans les vocabulaires indi-gènes n'impliquant pas les attributs que nous lui connaissons, en particulier celui de possession, à partir d'une acquisition ou d'une mise en valeur. Or, pour le caldoche, la terre est à celui qui la travaille. Et l'ayant le plus souvent – travaillée dans des conditions très difficiles, il s'est identifié à ce travail et ne voit pas pourquoi on doit l'effacer.

Pour le Canaque, la propriété s'exprime en terme d'appartenance. Ce n'est pas la terre qui appartient à l'homme, mais l'homme qui appartient à la terre. Un type d'appartenance nommé, conventionnellement, « mythique » : ce terme, qui a perdu, aux orcilles des ethnologues, sa résonance péjorative, ne renvoie pas à quelque croyance mystique on fusionnelle (1). Il renseigne sur une logique de la contiguité permettant à un individu de s'identifier en découvrant ses caractéristiques dans les caractères de son lieu natal, lieu marqué au code de son clan (celui du premier occupant). Faire ressortir la spécificité d'un être, d'une chose, d'un événement, exige de les

(\*) Ethnologue (Office culturel technique et scientifique canaque).

· relier à », comme pour les relations

En d'autres termes, le Canaque ne peut être hospitalier que sur sa terre, qui lui dicte, à travers le droit coutumier, à qui et comment on donne de la terre. C'est en ce point que le malentendu sémantique joue au plus fort entre les deux communautés, et que la volonté de rester français pour les caldoches et les anti-indépendantistes recouvre non seulement un besoin d'arbitrage dans les contestations foncières, mais aussi le recours à une culture qui, en associant « propriété-possession individuelle-effort-rendement», permet de mieux affronter la modernité à venir. Surtout depuis que le sol devient la principale richesse face à la dévalorisation du sous-sol minier. Aussi les caldoches disent-ils que l'indépendance relève d'un problème plus économique que politique. Ils n'en restent pas moins viscéralement attachés à leur coin. Les entendre se dire australiens, ou américains, ou n'importe qui d'autre, signifie que, s'ils ne peuvent plus se dire français, ils seront de ceux qui leur permettent de ne pas le quitter : tant, à l'instar des Canaques, ils utilisent les mots comme des signes, créant au gré des assem-blages la réalité qu'ils veulent expri-

### Symbole et victimes

2 2

· :

Q. . . . . .

## X ...

The Artists

The state of the s

F. Ou S.

intrese...

A law Man

Ils en ont fait les frais. Car demandant, au départ des affrontements, pourquoi les cibles du mécon-tentement avaient été les maisons caldoches plutôt que les édifices administratifs, la réponse fut que, dans une familie, on s'en prend toujours à ceux qui vous sont le plus proches. D'autre part, le gouvernement étant socialiste, et par définition anticolonial, les caldoches devenaiem le symbole du fait colonial. même s'ils étaient conjointement désignés comme victimes de la colo-

Il reste à souhaiter que ce symbolisme ne soit pas entretenu, plon-geant Canaques et caldoches dans un mode de communication où il n'existe ni perdant ni gagnant, où le conflit dure pour lui-même.

(1) Eliane Métais, le Monde du

Plus grave : Jean-Marie Gobry-Valle n'a pu voir le combeau des

deux époux puisqu'ils reposent

(depuis 1800, sauf erreur) au Père-Lachaise... Tombeau que j'ai encore vu fleuri voici trois on quatre ans, ce que Rémusat, le grand historien du couple, avait déjà constaté il y

P. ROUSSELOT

## UN LIVRE SUR LE RABBIN KAHANE

## Le cauchemar de l'Etat hébreu

Quelle immense chance, quel fabuleux privilège ont certains esprits qui pensent en champ clos, au sein d'un système balisé de certitudes, de sens interdits, de panneaux « défense de déposer les idées d'autrui »! C'est le cas de ce rabbin Kahane, qui, selon le sous-titre d'un livreentration (1), a fait pour aux juifs ». Il fait, depuis quelque temps, de moins en moins peur à l'électeur israélien. Un amendement à la loi fondamentale, en condamnant l'incitation au racisme, va peut-être l'empêcher de briguer ses suffrages (le Monde du 2 août).

Preuve que, comme l'écrivent Raphaël Mergui et Philippe Simonnot dans leur introduction, « ce discours brutal est devenu le cauchemar de l'Etat hébreu ». Extrémisme sioniste d'une logique parfaite et inattaquable de l'extérieur. Comme toujours en pareil cas, une pensée sans dia-lectique se présente comme à prendre ou à laisser et exclut toute discussion. Qui la conteste elève de la folie e la grande folie, la maladie de ce pays ». Car, pour le rabbin, « les gens de ce pays sont malades, intellectuel-lement malades (...). Il n'y a pas

d'Israéliens, il y a des julfs ». Dès lors que l'Etat est un d'autres ». l'extrémisme religieux déraule sa logique : « Dieu veut que nous vivions dans un pays à nous, isolés, séparés, ayant le moins de contact possible avec l'étranger, et que nous créions, autant que faire se peut, une culture juive fondée sur la Tora. » Le « racisme » tant reproché au rabbin n'est donc nullement émotionnel. Il se dédut de ce Arabes manu militari ?

- Oui, évidemment, mais ce ne sera pas nécessaire pour la plupart d'entre eux. J'offrirai des compensations financières... >

Le ton est donné. C'est celui d'une provocation sereine, d'une divine indifférence aux contingences et aux contradicteurs. L'homme ne manquant pas de seduction, celui d'une jubilation contagieuse à casser tant de porcelaine et à renverser tant de tabous. Car l'Etat des purs doit, bien entendu, s'étendre jusqu'à ses frontières « mentionnées dans la Bible », c'est-à-dire jusqu'au Tigre, en Irak.

« Mais cela signifie une querre perpétuelle avec les Arabes ? - Il y aura une guerre perpétuelle, avec ou sans Kahane »,

répond le rabbin. On concoit que ce grand simplificateur, acclamé par une foule qui hait les nuances Dius que les Arabes, inquiete le monde politi-que d'un Etst qu'il se propose d'assigner à résidence à la synagogue et à la caseme.

Ce personnage fascinant joint aux certitudes abruptes d'un Khomeiny le modernisme et la gouaille d'un vieux gamin de Brooklyn. Même si « l'hyperdé mocratie israélienne » met son petit parti Kach hors jeu avant qu'il ne devienne grand, la façon dont le rabbin Kahane pose et résout la question « être ou ne

pas être juif » mérite l'attention. P.-J. FRANCESCHINI.

(1) Metr Kahane, le rabbin qui fait peur aux juifs. Une enquête de Raphaël Mergui et Philippe Simon-not, Editions Fabre, 179 p.

### E Les Aroumains, minerité eubliée

En réaction à l'article de M. Georges Vlachos, membre de l'Académie d'Athènes, « Protection des minorités et limites du droit à la différence » (le Monde du 29 mai), M. Iancou Périfan, président de l'Association des Français arou-mains (73, rue Galande, 75005-Paris) nous a adressé ses réflexions à propos des Aroumains de Grèce. inorité oubliée.

M. Vlachos faisait allusion à des démarches faites auprès du Conseil de l'Europe, ayant pour but apparent la protection de groupes minoritaires et servant en fait, dit-il, des visées sécessionnistes. Nous considérons que cet article cherche à discréditer par avance les efforts et les démarches effectués en toute légalité par une minorité nationale privée de l'exercice de ses droits élémentaires par un État européen démocratique (la Grèce, en l'occurrence).

Une population de langue néo-latine vit en Grèce du nord, en Albanie, en Macédoine (Yougoslavie), en Bulgarie, depuis plus de deux mille ans. Bien qu'ayant constitué des Etats propres au Moyen Age, ce peuple (les Aroumains) s'est vu dénier tout caractère national spécifique au moment où se créaient, sur les ruines de l'Empire ottoman, les Etats balkaniques modernes: Grèce,

Albanie, Yougoslavie et Bulgarie. En Grèce, par exemple, où vivent sius de six cent mille Aroumains (dans les montagnes du Pinde, et aussi en Thessalie), il n'a jamais été question de recomnaître officielle-ment l'existence de cette minorité nationale. Il est facile de constater, cependant, que les habitants des vil-lages du Pinde parlent, outre le grec, une langue d'origine latine apparen-tée à l'italien, au français, au rou-main... En Grèce, dans une certaine presse nationaliste, des articles ap ton extrêmement violent dénient toute existence au fait aroumain et affirment qu'il ne saurait y avoir de place que pour les Grecs...

Le peuple aroumain témoigne. par sa langue, mais aussi par ses traditions et par son vouloir-être obs-tiné, de la persistance sur les deux versants du mont Haemus (Balkans) d'un peuplement latin très ancien, issu de la fusion d'éléments autochtones thraces avec les Romains venus s'installer dans ces régions dès le deuxième siècle avant J.-C. Loin de nourrir des projets sécessionnistes, les Aroumains ne demandent que le respect de leurs droits nationaux élémentaires, et d'abord celui de voir leur langue utilisée dans les écoles - d'où elle est bannie par le gouvernement grec, et les autres gouvernements balkaniques, dans les églises (ils sont orthodoxes) et aussi dans les médias. On peut noter à ce propos la diffusion de quelques émissions en langue aroumaine à la radio yougoslave de

### 🖺 Aristote et la Police

La Police, qui assure le bon ordre et le gouvernement de la cité, demeure le plus grand et le premier

La perplexité de certains personnages importants devant la citation d'Aristote (le Monde du 16 juillet 1985) en tête d'une plaquette remise aux invités à l'École supérieure des inspecteurs de police laisse... perplexe. Ignore-t-on en haut lieu le sens bien français de police, équivalent de ce que nous appelons l'Etat (en grec politeia). On a eu le tort de prendre une traduction ancienne dont le charme s'est perdu dans l'érudition policière.

V. COURTES

### II Héloise au Paraclet

L'article de Mª Rérolle (/e Monde, daté 21-22 juillet 1985) sur Héloïse et Abélard au Paraclet

Si Abélard a bien fondé le Paraclet, il n'y a guère résidé, et, en tout cas, pas avec Héloïse - du moins de son vivant. Je crois qu'il n'y est même pas revenu quand elle en est devenue l'abbesse après qu'Abélard lui en cut fait don : c'est par corres-pondance qu'il a continué à s'occu-

per, et encore spirituellement, du domaine.

Le Monde 5, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 Télex MONDPAR 650572 F Tél: 246-72-23 Edité par la S.A.R.L. le Monde

Gérant : André Fontaine, directeur de la publication Anciens directeurs : Hubert Beave-Méry (1944-1969) Jacques Fauret (1969-1982) André Laurens (1982-1985) Durée de la société : cinquante ans à compter du 10 décembre 1944.

Capital social: 500.000 F Principaux associés de la société
Société civile
Les Rédacteurs du Monde »,
MM. André Fontaine, gérani,
et Hubert Beuve-Méry, fondateur.

Administrateur : Bernard Wouts. Rédacteur en chef : Daniel Vernet. Corédacteur en chef : Claude Sales.



Reproduction interdite de tous articles sauf accord avec l'administration Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037

**ABONNEMENTS** 

a cent ans.

BP 507 09 75422 PARIS CEDEX 09 3 mais 6 mais 9 mais 12 mais

FRANCE 354 F 672 F 954 F 1 200 F TOUS PAYS ÉTRANGERS PAR VOIE NORMALE 687 F 1 337 F 1 952 F 2 530 F ETRANGER (par messageries)

L - BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS 399 F 762 F 1 089 F 1 380 F 504 F 972 F 1 404 F 1 800 F Par vole aérieuse : turif sur demande.
Changaments d'adresse définitals ou provisoires (deux semaines ou plus) ; nos abonnés sont invités à formuler leur demande une semaine au moins avant leur départ. Joindre la dernière bande d'envoi à

Veuillez avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

PRIX DE VENTE A L'ÉTRANGER

Algárie, 3 DA; Maroc. 4.20 dir.; Turisie, 400 m.; Allemagna, 1,50 DM; Autriche. 17 ach.; Balgique, 30 fr.; Canada, 1,20 \$; Cáta-d'ivoire, 335 F CFA; Danamark. 7,50 fr.; Espagne, 120 pes.; E-ii., 1 \$; G.-R. 55 p.; Grèce, 80 dr.; Hande. 85 p.; Italie, 1 700 L.; Libran, 500 P.; Libran, 500 R.; Pays-Bas. 2 fl.; Portugal, 9,90 kr.; Pays-Bas. 2 fl.; Portugal, 100 etc.; Sinégal, 336 F CFA; Suèda, 9 kr.; Suisse, 1,50 f.; Yougaslavie, 110 nd.

FREE VER DE TRAVAIL DE That Juge excessive

CORROVERSE

es initiatives t je natio comecto

THE RESPECTATION OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE the state of the s THE PERSON NAMED IN and part armitization 🕹 9 🛍 and the second of

and the second s er eineregen fa der LE ST. SA. C. MINERAL to the second THE PARTY OF THE P . . . - 1 TAS AS HOME the state of the state of THE RESERVED NAMED IN in Light in Grand Staff 🧸 ついた いち 神報 建 機構

Assassina, a une avocate noire plaidant dans les procès politique

marrie es es 🐐

, the same See

. . . . . . . . . . . . .

January 1 (1992)

and the state of the state of

ig on a telle # ₹

e destruction in the

1 E. Lat 12 13 15 16 16 1

500

2 50 000 ومسرجور ) و دو در د \_ mermen nic 21.0 x = 4 % 3€

Apposition a boyce de serment du pro

general pries er Afrique of Tallet in the state of

> and the orthographic mining and the in institution of Quality in ter in eine uneittes & and the second section not be deviate des d or the Carolina same In the construction M. Ob The Late of Manager And Advanced in

ingra in fittig i 🍪

Labert in Back

o o dautre part, eт так, же разыка A

Ving

du qui Natrobi. – **Ege**r Incrées et appay**ées p** las forces armiers col la nut du Pi jud**ieu** kung-fu à Tanazarin résidence de M. F Andronamianna, leaf La radio malgache deux cont huit person tres violents, qui cas houses. Le orian offic i >:ogt morts, doet **le d** Forere et de trente el radio sou igne que ment to a son devest.

qua aericements **é**e hrer ar l'association Algeries

State Series

State On Series en corstitué un rérit l'État : Il y avait un loc entre les autorités m - le admirateurs de Bros possiont en redress notamment face conscientisés . Tax TTS : hommes de a

qui se livraient, en to

. Non des permines et





# étranger

## LA CONTROVERSE SUR LES SANCTIONS CONTRE L'AFRIQUE DU SUD

LE « DÉJEUNER DE TRAVAIL » DE M. FABIUS A LONDRES

### Mme Thatcher juge excessives et «intempestives» les initiatives de Paris

Londres. - M. Laurent Fabius a pu mesurer jeudi i= aodt, lors d'un déjeuner de travail à Londres avec M= Thatcher, les profundes divergences d'appréciation entre la France et la Grande-Bretagne quant à l'attitude à adopter à l'égard du régime sud-africain.

'ravaille

neiles. Pour les retie

ilies termes, le Con

tre hospitalier que se

is take Cest en cel

ingiande jemenide

contre les deux cons duc la colonie de la

were les caldoches b.

endantities recourse,

un besoin d'arbine contestations fonchi le recours à une che

te recours a une case individuelle effortus

irmet de mieux affine

des tent Surrous est des tent la principal tre à la dévalorisme à tres Aussi les caldés

que l'independance de

Sala lajas comunidas e

lie a en castent par mo

are .. c.re australing

n. Du nimpone gi

Anti- et alue, sils ne pene

Cr. Lasturification & months

The The same

20 71 40 215 de 400

abole et victimes

Liter fran G

- 1--- ou 250g

The let many

--- es edic

at the interesting for the

The same of the sa

The same to the sign to the

) ... : gimen

et en defe

er - College Cene

A The A Section Committee

Trans

The state of the s

T 44 2 2734

100

The second of the Con-

and the meaning of the

Tarrier Lagran Res

and the contributed

· v. - . 6=

20.0

 $i=2000~\rm yrm^{-1}$ 

DAME 15: 15

PARISCEDIAM

,\_ . .- . :-

5-2" usuj 120

PAYSFIRANGERS

VOIE NORMALE

3373 19427 25

GER par movagend CIO, E IL VENISOLI

at lear it walf

merine is ef .u. termen

BANKE CONTRACTOR SPECIAL

Actor : All Cates and Cabinets

ENTE AL ETRANGER

Moran and a market consistency of the construction of the construc

1-11-55 782 5 1 may 1 1380°

BP 507 89

FRANCE

11772: 00 (2)

- Nos méthodes peuvent diverger, mais nos objectifs sont identier . a déclaré le premier ministre britannique à l'issue de l'entretien, en réponse à M. Fabius, qui vensit d'affirmet que « l'objec-tif de la France était de faire le maximum, en sorte que le système d'apartheid disparaisse ». Me Thatcher a clairement reaffirmé son hostilité au principe d'un boycottage économique total ou partiel de l'Afrique du Sud. Le gouvernement conscrvateur qu'elle dirige estime qu'une telle mesure serait contre-productive of aurait

De notre correspondant des conséquences négatives par l'emploi des Noirs sud-africains.

La semaine dernière, le premie ministre britannique n'avait ; pes caché son irritation à l'annonce par M. Fabius des sanctions décid par la France contre l'Afrique da Sud. M= Thatcher a jugé particulièrement - intempestive », selon son entourage, la demande de convocation du Conseil de sécurité. à l'initiative de Paris.

Le 26 juillet, Londres s'est d'ailleurs, comme Washington, shebonu de voter la résolution présentée par la France qui condamnait l'instauration de l'état d'argence dins treme-six districts sud-africains et demandant l'adoption de saucia volontaires contre le pays de l'apar-

## PRÈS DE DURBAN

### Assassinat d'une avocate noire plaidant dans les procès politiques

Johannesburg (AFP.) — Une avocate noire, spécialisée dans la défense des droits de l'homme, parole au cours des funérailles des Mª Victoria Mxenge, a été tuée par balles dans la soirée du jeudi la août à Umlazi (township de Durban), a indiqué un porte-parole de la police à Durbau.

M≈ Victoria Mxenge, connue pour ses violentes critiques du sys-tème de l'apartheid, avait participé à de nombreux procès politiques dans la province du Natal. Elle était au banc de la défense dans le procès en cours, à Pietermaritzburg, de vingi-deux militants anti-apartheid nesburg. Cette ville ne se trouve pes accusés de «trahison»...

Selon un porte-parole de la police, quatre hommes, tous noirs, dont denx étaient armés, ont été vus balles sur M. Mxenge.

M. Mxenge avait pris la relève de
son mari, Griffiths Mxenge, après que celui-ci eut été tué par des inconnus il y a trois aus et demi.

L'évêque anglican Desmond Tutu a lancé, jeudi, un dési aux autorités

victimes noires (le Monde du 2 2011). «Au nom de millions de personnes, je vous en prie, je vous en conjure, laissez-neus enterren comme nous le voulons les gens tués à cause de l'apartheid », a supplié le prix Nobel de la paix lors des obsèques de trois Noirs tués par la police le 21 juillet dernier à Tumahole, cité noire proche de Parys, à une centaine de kilomètres an sud de Johandans l'un des trente-six districts

visés par l'interdiction Par ailleurs, l'Afrique du Sud s'est efforcée de minimiser, jeudi, la portée de la décision des dix pays membres de la Communauté économemores de la Communature economique européenne (CEE), ainsi que de l'Espagne et du Portugal, de convoquer pour consultations leurs ambessadeurs en Afrique de Sad.
L'Australie a pria, ce vendriédi, la même décision. même décision.

A la suite de son entrevue avec M. Fabius, M= Thatchet a confirmé que l'ambassadeur britan-nique en Afrique du Sud participerait sous peu à une réunion des directeurs des affaires politiques des dix pays membres de la CEE. Elle a toutefois précisé que sitôt la réunion terminée. l'ambassadeur

La visite éclair de M. Fabrus

regagnerait son posts.

entrait dans le cadre des contacts réguliers établis entre Londres et Paris et n'avait aucun ordre du jour particulier, a-t-on souligné: officiellement dans l'entourage du premier ministre britannique. On s'est contenté d'indiquer que parmi les sujets évoqués figuraient le développement économique de l'Europe ainsi que les relations Est-Ouest. M= Thatcher a toutefois également réalfirmé à cette occasion son «enthousiasme» pour la construction « dans des délats raicomphise a d'une ligienn fixe trans-Manche. Aucune échéance n'a cependant été fournie pour la mise en chantier du tunnel, du pont ou de l'ouvrage mixte, repoussés depuis des années. (Interim.)

### LA DÉCISION AMÉRICAINE RENVOYEE A L'AUTOMNE

Alors que la situation en Afrique du Sud divise de plus en plus les Occidentaux, des sénateurs républicains américains ont bloqué, jeudi soir 1 août, le vote du projet de loi imposant des sanctions économiques contre ce pays.

Ce projet, qui, ne pourra être soumis à nouveau au Sépat qu'après le sin des recenose raffémentaires.

la fin des vacances parlem le 9 septembre, venait d'être ap-prouvé par la chambre des teprésentants par 380 voix contre 48. Il était le résultat d'un compromis obtenu par une commission mixto cette se-maine après que les deux assemblées curent voté des textes divergents. de Après adoption par le Sénat, le projet devre être sommis all président Reagan, qui est opposé aux sestitions et pourrait mêtire son veto à la promulgation du texte.

### Ouganda

### L'opposition a boycotté la prestation de serment du premier ministre 🦖

Nairobi. - M. Paulo Muwanga, nouveau premier ministre, qui a prêté serment, le jeudi matin l= eoft. à Kampala, sur les marches du Parlement a lancé un « appel spécial » à l'Armée nationale de sistance (NRA), conduite par M. Yoweri Musuweni, pour qu'elle rejoigne les rangs de l'armée régulière. Cette insistance n'a d'égal que les hésitations des «bandits» comme on les appelait sous le régime déchu de M. Milton Obote à se rallier à ceux qu'un de leurs porte-parole à Nairobi, a qualifiés d'« opportunistes politiques ».

Si la NRA ne désespère pas de trouver un terrain d'entente avec les auteurs du putsch, elle insiste. cependant, sur le fait qu'elle combattait - un système et non un

En remettant en selle des collaborateurs du président déchu, les autorités militaires auraient-elles succombé aux «influences néfastes, intérieures et extérieures » contre lesquelles M. Musuweni, au lendemain du coup d'Etat, les avait mis en garde? On peut se demander si M. Julius Nyerere, le président tan-zanien, auquel le général Okollo a récemment rendu visite, ne s'est pas employé à sauver ce qui poinnit. l'être du précédent régime avec, lequel il entretenait les meilleures

Onze ministres ou vice-ministres du gonvernement Obote ont assisté à M. Muwanga. En revanche, les: membres du Parti démocratique, (DP), principale formation de l'opposition sous le précédent ie, se sont absterus de paraître à cette cérémonie alors que M. Paul Ssemogerere, leur président, avait assisté à l'intronisation du général Okello.

### Algérie

 M. BIANCO A ALGER. - Lo: secrétaire général de l'Elysée. M. Jean-Louis Bianco, s'est rendu jeudi la août à Aiger pour une visite de travail dont l'ebjet et la durée n'ont pas été précisés. De notre correspondant en Afrique orientale

Le chef de l'Etat et le premier ministre ont reçu, jeudi, les chefs. des quatre principaux partis dans le cadre des consultations pour la formation d'un gouvernement de large. union nationale qui ne paraît pas être facile à mettre sur pied. Soucieux de se démarquer du précédent régime devant ces politiciens, le général Okello a lancé une vielente diatribe contre M. Obote « assassin. qui devra répondre de ses crimes ». Il'a, d'autre part, accusé, sans la nommer, une puissance étrangère -

probablement la Coresido Nord, qui propaniement la Coresqui Nord, qui avait mis plusieurs centaines de conseillers militaires à la disposition de l'Ouganda — d'avois fomenté les divisions au sein de l'armée.

Dans une lettre adressée au général Okallo, le Seciété des invistes

pans une teure acressee au gene-ral Okello, la Société des juristes ougandais lui demande de relâcher tous les prisonners politiques. Se référant à des sources officielles, le quotidien kenyan, The Nation, affirme que M. Cris Rwakasiisi, le redoutable ministre d'Etst, chargé des questions de sécurité sons le régime de M. Obose, a été cué, le dimanche 28 juillet, à quelques kilo-mètres de la frontière kényane qu'il essayait de franchir

## Qu'il est facile d'être vertueux, loin de Pretoria !

Nairobi. - Les adieux du Mwalimu — le « maître d'école » — à ses pairs de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) récomment réunis à Middle-Abebs avaism. quelque chase de polgnant. Julius Nyerers, is chaf de l'Etat tanza-nien, qui s'eppréss à quitter le sohn politique, a plaidé, une de-nière fois, devant eux, le e com-plet :inclement de \'Afrique du

négocier ou de discuter evec ses réprésentants ». Voix count dans le désert d'un homme qui, sa vie durant, a voulu incemer le bonne conecience d'un continent dépositse du temps, des moyens et même de la volonte de mettre ses actes en accord avec ses paroles. Cinquente Etats contre un, certes, meis cinquente Etats dont chaoun a toujours au de bonnes relatins d'en faire un peu à sa tête à l'égard du pays de

Quoi d'étoneant si les plus c forte en gueule » sont, fréquem-ment, ceux-lè mêmes qui n'ont pas grand-chose à perdre à élever la ton, qui ne risquent pas de s'attirer les foudres du régime de Pretoris, cer ils n'en sont pas les e prisonniers économiques s. Que dire de ces résolutions passe-partout sur l'Afrique australe que les dignitaires du continent se font un devoir de signer sussi souvent qu'ils se rencontrent Pas: question pour les Etata riverains qui vivent dans l'orbite

- pour ne pas cire sous la tutelle - économique de Pretoria de lui chercher noise. Alnai, le Zimbelowe, qui vend les deux tiers de ees produits manufacturés à l'Afrique du Sud par laquelle transitent 70 % de ses importations et de ses exportations, est en position trop fragile – faute de solution de rechange – pour pro-voquer son puissant parteriere. M. (Robert Mugabe, le prémier milistra, a déà eu l'eccasion de qualifier d'« insensée » l'édé que son pays puisse se joindre à un éventuel embargo. Le fait est lè, incontournable : on ne choisit pas ses voisins, il faut « cohabiter »

### «L'autre côté des choses » Cette cohabitation > a

jaquelle de sont contraints, cer-liains pays ascidout employés à la couvrir du manteeu du réalisme. Pour justiller les présence — ô combien appréciée - de touristes surl'africains sur son soi et le levée de l'interdiction des vois à la demande en provenance de Jehannesburg, les Seychelles font un distinguo subtil aritre le bon ses mauvais bergers que l'on tient à distance. Lorsque, pris à la gorge, le Mozambique est amné à Nikomati en mars 1984, à signer la paix avec le régime de Pretoria, il invite ceux qui s'en étonnent à ne pas se méprendre sur ses intentions. Il s'agit simplement, souligne t on alors, d'un pacta de conagression entre deux Etats qui siègent à l'ONU et « surtout pes d'un accord de coexistence idéo-

logique ». En entretenant une correspondance secrète avec John Vorster, ancien premier ministre sudafricain, puis an la rencontrant en août 1975 et en renouvelant cette initiative avec M. Pieter Botha, son successeur, en avril 1982, M. Kenneth Kaunds, le De notre correspondant en Afrique orientale

chaf de l'Etat zambien, ne cherchait aucun compromis avec les tecants de l'apartheid. Calui qu'on a elors appelé le « Sadate de l'Afrique australe », voutait, semble-t-il, voir un peu de qui coux-ol avaient dans le ventre et les appeler à la relagn. 2 Ces gens aont isolés, avait-il expliqué. Nous devons les sider à voir l'autre côté des choses. » D'aucuns ne pensent-ils pes que, en dehors d'un petit cerré d'éléments izsécuables, « les Afrikaners ne son pás racistes par nature », que « c'ast la peur qui les anime ».... Foin de l'hypocrisie ! Le

Melawi est la seule nation africaine à entretenir - depuis 1966 des relations diplomatiques avec le pays de l'apartheid, le seul aussi dont le chaf de l'Etat se aoit rendu — en 1971 — en visit: officielle en Afrique du Sud. Se prenent peut-être, à l'époque, pour un précurseur éclairé, M. Kamuzu Banda, son président avait stigmatisé « ceux qui se donnent bonne conscience en votant des résolutions contre Pretoria, mais qui ont l'estornac plein de viande sud-africaine ». Personne, soit dit en passant, ne iui a vraiment tenu rigueur de ses ami-tiés douteuses. L'OUA n'a pas relégué le Malawi au ban d'infamie, et la très vertueuse Tanzanie a même, récemment, décidé de procéder avec lui à un échange

d'ambassadeurs. . Averti qu'il a, en face de lui, un monde, divisé sur la tactique à adopter à son égard et convaincu qu'il a en main de solides atouts pour le séduire, le régime de Pretoria a fait porter ses efforts sur les maillons faibles de la chaîne, pays en quiste d'alfiés et de cré-dits. Ce fut l'objet de la visite, en décembre 1984, de M. « Pik » Botha, chef de la diplomatie sudstricaine, aux Comores et en Somelie A Moron, il trouve des Somelie. A Moroni, il trouve des interlocuteurs gerifes à traiter avec le mieux offrant » et conclut un record, sense leurs homologues de Mogladiscio, en échange d'une sittle militaire. Qualqués samaines plus taird, on laissait entendre à Pretona que M. Pieter Botha allait crochainement entante à trus tousprochain née dans certains Etats du conti nent dont les noms étaient tenus

Il est clair que, dans son envil'aparthaid « couvre » toutes sortes d'opérations de déstabili-sation qui servent ses intérêts stratégiques.. Ainsi en a.t-il été aux Seychelles, en novembre 1981, du coup d'Etat manqué du colonel Mike House et de ses quarante mercenaires sud-africains.

secrets. Avait-il présumé, de ses

forces ? Son offensive de charme

tourne court : à peine entrou-verte, l'huître africaine se

Ce n'est un secret pour personne que les Comores, au mieux avec l'Afgique du Sud, le principi commanditaire de la garde présidentielle, sont la plaque tournante d'un trafic d'armes à destination des maquisards de la résistance mozambicaine. Economiquement parient, le régime de Pretoria a réussi à former des lobbles en s'appuyant notamment sur les « Asians » qui, dans certaines nations, comme le Kenya ou Mau-rice, détiennent 'les leviers de

commande et n'ont pas autant de scruptiles que leurs competitotes noirs à traiter avec le « dieble

Pas facile de prendre ses distances via à vis du pays de l'aper-theid, de résister à ses préten-tions d'appassitre comme un Etat comme les autres : ses voisins s'y sont essayés sans succès. La conférence pour le développement et la coordination en Afrique australe (SADCC) sussi bien que la zone de comentres pré ger la tutelle économique de Pretoria sor les nations alentour. Le commerce inter-africain reste ridiculement bas : moins de 5 % du total des échanges.

### « Un problème intérieur »

Mêma la mosta politique est demaurée sins grand effet. Jusqu'à présent, les six pays de la « ligne de front » (1), dont la cohésion a été ébraniée par l'e humiliation » de Nkomati, ont du se contenter de tempêter contre le régime de Pretoria, sens pour autant l'ignorer. Contrain tée per l'OUA en 1980, quatre d'entre eux accet pistes les avions de South African Airways.

Quand au comité de libération de l'OUA, il est condamné à l'inaction faute de moyens : trente-trois Etats sur cinquante ont du retard dans le versement de leurs cotisations, a récemment précisé M. Peter Onu, l'ancien secrétaire général par intérim de l'organisation panafricaine. Les contributions des membres n'ont pas dépassé cette année 3,3 miltions de dollars, alors que les. seuls engagements de la Norvège en taveur des mouvements de libération africains s'élèvent, pour la même période, à 5 millions de

L'Afrique n'a pas la politique des ses ambitions vis-a-vis du régime de Pretoria. Beaucoup de pays ont d'autres soucis en tête. ne serait-ce que celui de parer, plus pressé, c'est à dire aux difficultés économiques de l'heure et aux drames provoqués par la sécheresse. Aussi ne sont-ils pas en mesure de consacrer à l'Afrique da Sud touté l'attention et les sacrifices qu'elle mérite. Faute de mieux, ils ne peuvent souvent apporter à ceux qui se battent contre le système de l'apartheid qu'∢ un soutien moral et diplomatique ». ·

Au demeurant, les pays africains sevent bien ou ils n'ont pas les moyens de faire paer, de l'extérieur, le régime de Pretoria, que la bataille de l'apartheid ne se tale du continent, mais sur place. en Afrique du Sud, avec la concours des intéressés euxmêmes. C'est peut-être le sens de ce jugement, de prime abord Veloso, ministre mozambicain des affaires économiques, qui, l'an demier, avait déclaré : « L'apartheid est un problème intérieur sud-efricein qui préoccupe toute ('humenité. >

JACQUES DE BARRIN. -

(1) Angola, Tanzanie, Mozambi-que, Betswana, Zambie, Zimbabwe.

### Madagascar

### ARTS MARTIAUX ET «ETAT DANS L'ETAT»

## Vingt morts dans l'attaque par la police du quartier général du kung-fu à Tananarive

Nairobi - Equipées d'armes lourdes et appryées par des blindés, les forces armées ont attaqué, dans le nuit du 31 juillet au 1e août, le quartier général des adeptes, du kung-fu à Tananarive ainsi que la résidence de M. Pierre Mizael résidence de M. Pierre Mizael Andrianarijaona, leur grand maître. La radio malgache a indiqué que deux ceat huit personnes avaient été arrêtées lors de ces affrontements, irès molents, qui ont duré plusieurs heures. Le bilan officiel fait état de vingt mors; dont le chef de la secte, et quatre nambres des forces de l'ordes et de treme et un blessés. La radio souligne que «le souvernement fait son devoir pour la protection des personnes et des biens faces

ment fait son devoir pour la protection des personnet et des biens face
aux agissements de certains membres de l'association de kuns fu qui
ont constitué un vértable Etat dans
l'Etat.

Il y avait un lourd contentieux
entre les autorités malgaches et les
admirateurs de Bruce Lee, qui se
posaient en redresseurs de torts,
notamment facè aux « jeunes
conscientisés.» (Tanora Tonga aina conscientisés», (Tanora Ionga aina as provocusion et a agression perpentités), hommes de main du pouvoir trés par les pratiquants de certains blesses.

qui se livraient, en toute impunité, à arts martiaux», les autorités malga-

De potre correspondant en Afrique orientale de multiples actes de violences.

de multiples actes de votences contre la population. Il s'agissait surtout de jeunes chômeurs qui, en mai 1972, avaient activement participé au renversement du réging de M. Philibert Isinanans. Ils avaient été par la suite, utilisés par la régime de M. Didier Ratsirals pour feller des coursess et acasseir, des régler des comptes et «casser» des émeutes. C'est dans ce climat de déliquescence politique, agravée par la crise économique que l'on avait assisté, dans la Grande Île, particulièrement dans la capitale, à un développement de la pratique de certains arts martiaux, chacun descentina de la martiaux, chacun descentina de la martiaux, chacun descentina descentina chacun descentina de la descentina descentina de la descentina essayant d'organiser sa propre défense.

Premier incident sérieux en juin 1984 ; un adepte du kning fu meurt après avoir été interpellé par la police. Ses camarades descendent dans la rue, mais l'affaire en reste là En août suivant, e à couse des acres de provocation et d'agression perpé-

ches interdisent la practique du kung fu. Le 5 septembre, pour protester contre cette décision, les frants fu incendient les adeigns locaux du ministère de la jeuhelisé et des storts et donneut l'assaut' à l'hôtel de police. Le 4 décembre, conjours dans la capitale, les choses premient un tour dramainque, Le gui, au départ, le devait être qu'un réglement de comptes — un de oius — entre les «TIS» retranchés dans le tranque Prochard au ceuire de l'anastarive et les lang fu s'achève en un sangiant affrontement avec des fine cours de la population, alors aute les Roces de l'ordre se gardent d'intervenir. Bilan de cette turgie : specchaquantaine de morts. Relation de cappe à effet? ches interdisent la pratique du kung de cette tuerie : me chiquantaine de morts. Relation de cinst à effet? En l'évrier desnier, de la morniagion, de la condition sociale de la jeunesse et des sports, patron et protecteur des «TIS», quinte le chiner. Commentant l'attanna de tant l'attaque du quartier général des kung fu, la radio malgache fait observer que, dans le passé, le gouvernement avant été accusé de «fai-

JEAN-PIERRE RAYNAUD - HISTOH RE DU POT A LA FONDATION CARTIER - SCULPTURE MONU-MENTALE ET EXPOSITION. "NA---TURES DE RÉVES, HÉLÉNE DELPRAT, FRANÇOIS DELEBECQUE, CLAUDE LEVEQUE, LOIC LE GROUMELLEC. JEAN NOEL, AVEC LES "BONSAÏS" DE REMY SAMSON'ET LES MYS-TERES DU "PARFUM," PARCOURS : OLFACTIF DANS LE PARC: 15 JUIN/ , 1° SEPTEMBRE 1985. FONDA-TION CARTIER POUR L'ART CONTEMPORAIN 78350 JOUY-EN-JOSAS: OUVERT DE II HA 19 H SAUF LE LUNDL

## **AMERIQUES**

### Le nouveau gouvernement lance un programme d'«économie de guerre»

Correspondance

Lima. - Ouarante-huit heures à peine après son investiture, le gouent de M. Alan Garcia a rendu public, le jeudi 1-août, un véritable programme d'«économie de guerre». En annonçant les nouvelles mesures, la premier ministre et ministre de l'économie, M. Luis Alva, a souligné qu'il s'agissait de « corriger » la politique du gouver-nement antérieur, « de type néo-libéral et imposée par le Fonds monétaire international ». Une politique, a-t-il ajouté, graphiques à l'appui, qui s'est en fait traduite par usible de la production, de l'emploi et du pouvoir d'achat. et par une hausse tout aussi sensible de l'inflation et de la dette.

Le nouveau train de mesures concerne tout d'abord la dette. Le Péron ne consacrera désormais pas plus de 10 % de ses exportations à son remboursement, comme l'avait annoncé, le dimanche 28 juillet, le président Alan Garcia. Il demande en outre six mois de grâce à ses nciers, qu'il convoque à une réu-

Pour lutter contre la «stagflation » (l'inflation dépasse les 150 %), le gouvernement renonc éajustements quotidiens de la aie et dévalue le sol de 12 %. Les comptes en monnaies étrangères

sont bloqués pour trois mois afin d'éviter la fuite de devises. Par ailleurs, les taux d'intérêt bancaires sont ramenés de 280 % à 110 % l'an. En outre, les prix des produits de base sont gelés, tandis que le SMIG est relevé de 50 %, le salaire des instinuteurs de 22 % et celui des fonctionnaires de 15 %. En revand prix de l'ess prix de l'essence augmente de 34 car il s'agit d'une source de reve te de 34 %. ntale pour le Trésor (44 % de ses recettes).

Le premier ministre a souligné que, contrairement à ce qui se pro-duisait dans le passé, le poids de la lutte contre la crise n'allait pas retomber cette fois sur les plus pauvres. Il a ajouté que le temps de la recession était révolu, et que l'heure était venue d'un plan graduel de

Les premières réactions de la population à ce « paquet » économique ont été contrastées. Certaines comme la forte augmentation des salaires et le gel des prix, incontestablement popu Mais d'autres, parmi lesquelles la hausse du prix de l'essence, avec ses conséquences inévitables sur le cofit des transports, le sont évidemmen

NICOLE BONNET.

### Nicaragua

### Quarante-cinq morts dans un affrontement entre l'armée et les contras

Managua. - (Reuter, UPL.) -Quarante-cinq personnes ont été tuées le jeudi 1= août kurs d'un accrochage dans le nord du pays entre l'armée nicaraguayenne et les contras de la FDN, la Force démocratique du Nicaragua, a annoncé le . ministère de la défense.

Les combats se poursuivent à La Trinidad, près de la ville d'Esteli, à 150 kilomètres au nord de la capitale, où les rebelles ont attaqué deux-postes de police, jeudi à l'aube.

L'offensive de la FDN, qui ne s'était jamais autant approchée de Managua, vise notamment à rompre dirigeraient vers l'Atlar les lignes de ravitaillement de du canal de Pansina.

l'armée. Quatre ponts ont été détruits, et la route qui relie le Honduras et le Nicaragna a été coupée pendant plusieurs heures, avant d'être finalement rouverte par

diniste a amoncé iendi que l'armée avait été placée en état d'alerte maximum après que le porte avio américain Eisenhower eut été rené an large de la côte atlantique du pays. Selon le ministère nicara-guayen de la défense, cinq autres bâtiments de guerre américains se dirigeraient vers l'Atlantique venant

### Chili

### QUATORZE CARABINIERS SONT INCULPÉS DE L'ASSASSINAT DE TROIS **OPPOSANTS**

Santiago (AFP, UPI). - Le gouvernement du général Pinochet a ordonné, le jeudi 1" août, la destitution de quatorze membres du corps de police des carabiniers, après leur inculpation par un juge civil pour l'assassinat, en mars dernier, de trois opposants au régime militaire.

A l'issue d'une enquête de quatre mois, le juge Robles a ordonné, jeudi, l'arrestation de deux carabiniers et interdit à douze sutres de quitter le territoire national. Les deux premiers se trouvaient à bord d'un hélicontère de la police qui survolait le collège où les opposants furent enlevés, le 29 mars, avant d'être retrouvés égorgés le lendemain. Parmi les carabiniers inculpés figure le colonel Luis Fontaine, chef de la direction des communications, qui regroupe les services de rensei-

Les numéros deux et trois du corps des carabiniers out présenté leurs démission après l'inculpation de leur subordonnés. Il s'agit du général Rodolfo Stange, sousrecteur de cette institution, et du général Carlos Donoso, chef du service de sécurité.

L'assassinat de M. Parada, membre du vicariat de la Solidarité (un me catholique de défense des droits de l'homme), et de MM. Guerrero et Nattino, de l'Association des éducateurs du Chili, avait provoqué une vive émo-tion à Santiago. L'opposition avait accusé in police politique d'être res-ponsable de leur disparition, et organisé, le 14 avril dernier, une joutoée

C'est à la justice militaire qu'il appartiendra toutefois désormais de se prononcer sur cette affaire. Le juge Robles lui a en effet transmis le dossier après avoir annoncé les inculpations, la loi chilienne ne per-mettant pas aux tribunaux civils de juger les militaires ni les carabiniers.

**.** 

## l'armée jeudi après-midi. Par ailleurs, le gouvernement san-

### Etats-Unis

### L'IRRITATION NASALE DU PRÉSIDENT REAGAN

Washington (AFP, AP, UPI). - Le président Reagan, qui a été opéré le 13 juillet d'une tumeur intestinale cancéreuse, s'est fait prélever mardi un mor ceau de peau irritée sur le côté droit du nez, a indiqué, jeudi 1º août, la Maison Blanche. Les ramets médicaux qui ont été effectués out permis de détermi-ner qu'il s'agiasait d'une infec-tion ne nécessitant aucun traitement ultérieur, a précisé le porte-parole.

M. Reagan souffre d'irritations récurrentes an nez « depuis plusieurs mois, sinon plus», a ajouté M. Speakes, et-l'adhésif fixant le tube gastronasal utilisé après son opération a « aggravé » cette irritation. L'épouse du président, M. Nancy Reagan, a déclaré à la chaîne de télévision NBC qu'aucun test visant à recher-cher l'existence d'un cancer de la peau n'avait été effectué. Seion M. Speakes, le prélèvement s'est fait sans anesthésie et l'opération s'est déroulée à la Maison

Blanche. Ces informations out été données après que des journalistes eurent remarqué l'existence d'une égratignure sur la paroi extérieure droite du aez de M. Reagan lors d'une rencor

Arrestation de trafiquants d'armes promiling pour l'Iran. Six pendades parins lesquelles un officier de Rambe américaine, ont été arreites, jeune la sout, aux Brats-Unis par le FBI sous l'accusa-tion de complèter en vue de vendre tion de componer en vue de venure en contrebande des missiles et d'autres armements à l'Iraz Les six personnes, qui étaient en contact, selon le FBL avec un officiel iranien de haut rang, un certain Amir Hosseni, envisagenient d'acheter diffé-rents missiles américains, mais aussi des Exocet français et des pièces de rechange d'avion, dont des moteurs. Les arrestations out en lien apparenneat avant qu'ancone livrais d'armes n'ait eu lieu. Washingtor imposé un embargo sur les ventes d'armes à l'Iras depuis la crise des otages en novembre 1979. — (AFP, UPL)

### Thailande

### Manifestations à Bangkok contre un projet de loi américain frappant les importations de textiles

.Correspondance

Bengkok - Des manifestations Il y a dix ans qu'ici on en avait pas vues. Patrons, étudiants, ouvriers, c'est l'union sacrée de la Thatlande contre le projet de loi d'un député démocrate américain, M. Jenkins. Ce texte, qui bénéficie, tant à la Chambre qu'au Sénat, du soutien de personnalités aussi diverses que le libéral Ted Kennedy et le très rvateur Strom Thurmond, vise sur les importations de produits tex-tiles. Plusieurs des pays visés sont en Asie du Sud-Est: Hongkong, Tai-wan, Singapour, Corée du Sud et, surtout, Thallande. Pratiquement assuré d'être ratifié par le Congrès en septembre prochain, le projet l'enkins a pour objet de protéger l'industrie textile américaine qui souffre des importations massives de ents à bon marché confectionnés dans les pays du tiers-

A Bangkok, la majorité des économistes locaux, auxquels s'ajoutent nombre d'hommes d'affaires et de diplomates américains, affirment équences économiques et sociales de la mise en place d'une loi aussi protectionniste pourraient être très graves pour la Thailande.

Près de six cent mille familles dépendent directement des divers teurs de la confection, soit près de deux millions de person Bangkok verrait son marché américain réduit de 64,4 %, ce qui entraîrait une perte de revenu de l'ordre de 5 milliards de baths (1) par an.

Certaines industries annexes, telles que le meuble et le jonet, dans la mesure où elles utilisent des prois textiles, scront elles aussi tou-

Le gouverner t a fait part de ses inquiétudes à M. George Shultz, lors de son récent passage à Bang-kok. Le secrétaire d'Etat s'est élevé contre ce projet de loi, ce qui n'a que très partiellement rassuré ses inter Reagan a déjà fait savoir qu'il n'opposerait pas son veto au texte

### Hausse du chomage

Le malaise des autorités thailandaises est d'autant plus vif que le débat sur le projet Jenkins se déroule dans un climat d'incertitude économique. Le chômage est en hausse, et un récent rapport du département du travail estimait à 1,7 million - soit 6,2 % de la popu-lation active - le nombre de chômeurs. La majorité des vingt mille ouvriers et ouvrières ayant perdu leur emploi dans la région de Bangdepuis octobre dernier, appartiennent à l'industrie textile.

Aux chômeurs officiellement recensés, il fant ajouter deux on trois millions de travailleurs saisonniers, sans contrat ni protection.

Une délégation du Congrès américein doit arriver à Bangkok à la miaoût. Elle sera mise au courant de la situation du pays et des consé-quences déstabilisatrices que pour-rait avoir une crise grave de l'industrie textile locale.

La presse et certains milieux is reprochent au gouverne ment thatlandais d'avoir trop compté sur les « relations spé ciales » entre Bangkok et Washing ton. Ces relations, ainsi que l'a fait de Thailande aux Etats-Unis, existent peut-être « au niveau du cœur , mais ne s'expriment guêre dans le domaine des contrats et des relations économiques. Il est temps, a-t-il ajouté, que Bangkok se fasse ter à Washington par un

JACQUES BEKAERT.

(1) LF = 3 baths.

### Cambodge

### Quand les forces sinanoukistes et-celles de Phnom-Penh evitent de s'affronter...

Correspondance

Bangkok. - Le prince Norodom Ranariddh, fils et représentant per-sonnel du prince Sihanouk et commandant suprême de l'Armée nationale sihanoukiste (ANS), vient de passer quatre jours à l'intérieur du territoire cambodgien. Il a visité plu-sieurs villages de la province de Odder Meanchey.

Accompagné de son frère, prince Chakrapong, et du général Tom Chay, chef des opérations, Norodom Ranariddh est resté au Cambodge du 26 au 29 juillet, Marchant souvent de nuit, le prince et: son escorte d'une quarantaine d'hommes se sont rendus dans trois villages de cette province fronta-lière, où se trouvent la plupart des bases de départ de l'ANS. Dans le plus important des villages, le prince a accueilli quelques journalistes

Zone d'opération privilégiés de l'ANS, qui semble jouir du soutien des populations civiles, la province des populations civiles, la province d'Odder Meanchey est également pénétrée par les troupes vietna-miennes, qui y ont installé plusieurs postes de commundement, et par les forces armées — en principa proviet-namiennes — de la République populaire du Kampuchéa.

L'ANS a capandant installé des milices dans plusieurs villages. Selon l'administrateur de l'un de ceux-ci (administrateur lui-même rais en place par l'actuel régime de Phoqu-Penh), les troupes de la RPK informent par lettre les mili-cieus sibanoukistes de leur venue, ce qui permet aux soldats nationalistes de se retirer pour la durée de l'opération. « Nous sommes entre Tation. « 1000 a dit le prince Rana-niddh à son retour du Cambodge. « Nous évitons ainsi de pari et d'autre les morts inutiles ».

C'est la première fois que le jeune prince, ancien professeur de sciences politiques à l'université d'Aixen Provence, se rend aussi profondé-ment à l'intérieur du territoire cambodgien. Les villages visités se trouvent environ à une trentaine de kilomètres de la frontière thatien-

Le voyage du prince Ranariddh doit en principe démontrer à l'opdont en principe démontrer à l'op-nion internationale que malgré la récente offensive yjennamiemne de la saison sèche, les forcés de la résis-tance sont toujours actives et à même d'agir à l'intérieur du Cain-bodge. Des journalistes américains de la chaîne de létévision-CBS ont récemment accompagné, d'autre part, des soldats du Front national de libération du peuple khmer (FNLPK) dans la région de Sisophon (province de Battambang). Un répit

Si le prince Ranariddh s'est dit réconforté par sa visite au Cam-bodge, il nous a cependant déclaré être très décu par le manque de col-laboration, sinon entre les trois groupes de l'actuelle coalition antirietnamienne, du moins entre ses deux composantes non communistes. Il a même évoqué une possible démission si certains pays amis ne faissient pas de plus grands efforts pour obtenir une coopération plus étroite entre l'ANS et le FNLPK

Les experts militaires sont Les experts minitaires sont d'accord pour dire que les relations restent difficiles entre les deux groupes et que les travaux de la commission bipartite sur l'intégration militaire des deux factions sont fort lents. Meis ils font remarquer que les problèmes sont manifestes. que les problèmes sont manifestes, surtout à l'échelon supérieur. Sur le terrain, les cas d'entraide et même d'actions combinées sont, au dire d'un diplomate occidental, plus fréquents qu'on ne le pense ».

Du point de vue strictement militaire, la contre offensive entreprise au cours du mois de juin par les troupes victnamiennes en vue de repousser vers la frontière thallandaise les éléments de la résistance infiltrés dans les provincés de l'quest cambodgien aemble s'être ralentie. Un expert occidental, rentre récemment de Finom-Peuli, estimait que le niveau d'activité de la résistance a lui aussi baissé. Ce qui se traduirait, entre autres, par la diminution des blessés de guerre dans les hôgitaux taire, la contre-offensive entreprise blessés de guerre dans les hôpitaux du Cambodge.

### Corée du Sud

### Les relations se tendent entre le pouvoir et l'opposition

Sécul (Reuter, UPI; AP). — Le Nouveau Parti démocratique de Co-rée (NKDP), principale formation de l'opposition, a ouvert jeudi le août sa convention nationale en l'absence de sos deux principaux di-rigeants: M.: Kim Dae Jung, qui reste frappé d'une interdiction d'ac-tivité politique, a en effet été assigné à résidence mercredi et ne peut quita resource mercareu et ne peut quit-ter son domicile, gardé par les forces de l'ordre. M. Kim Young Sam a an-noncé pour sa part qu'il ne participe-rait pas any débûts si son collègue ne pouvait en faire autant.

Démocratie (DJP, au pouvoir) a annoncé le remplacement de son secré. taire général et de son chef de groupe parlementaire, le premier de néral et proche collaborateur du président Chan Doo Hwan, M. Chung Sun Duk. Un représentant du NKDP a estimé que é ce brusque remaniement reflétait le durcisse ent de la ligne du DJP, durcissement qui risque de se confirmer ».

table qu'elle contraste avec l'embelle qui avait suivi les élections du 12 février raler et les tentatives de dis NEDP du DJP, mais une au

compté se cours des cinq premiers mais de l'ampée, cont vings-six conflits du travail, soit un quart de plus que l'an darnier pour la même période. Le mon-

Les efforts de reprise en m pontotr our op-immyers par at transpe-cement, av differt de mois de juillet, da mhaistre de la justice et celul, un peu plus tard, du président de l'Université autionnée de Sécul. Plusiones dizaines

### · Inde

### La « prostitution sacrée » de fillettes dans le Sud

Religion et proxénétisme

De notre correspondante

Genève. - A la veille de l'ouverture des travaux de la Com-mission des droits de l'homme de l'ONU au Palais des nations, M. Edouard Kaiser, fondateur de Terre des hommes et également de Sentinales (1), vient de dé-noncer, au cours d'une conférance de presse, une pratique dont des fillettes, les dovadess, sont victimes dans deux Etats de l'inde du Sud, le Kamataka et le shtra. Drame done, a preciué M. Kaiser, s il p'a pai été quatition à la confirence de Na-

il s'agit d'un me sécule pervent un trafic fructueux. De-pie des siècles, des filiettes à lati, de plus jeune êgé sont pièce au culte de la décase Yelroctées au cutte de la décase y el-legima, puit emenées dans des temples où elles sont livrées par des prêtres à la prostitution. Elles sont généralement recru-tées dans les couches les plus misérables de la population; où les familles les cadent aoit par superstition, soit parce qu'elles y volent un moyen d'eméliorer leur condition. Toujours est-il que les face est seuvée du fait que les petites devadasis sont censées avoir été élues par la déesse ou « avoir is vocation ».

Elles se distinguent des autres fillettes par leur chevelure qui n'est jameis coupée, ni même démâlée ou lavée ; des photos les représentent ployant presque sous la masse informe de leurs

Après avoir été prostituées BUX prêtres et aux notables, elles sont généralement vendues aux tenancières des malsons closes de Bombay et de Poona par l'in-termédiaire de rabatteurs porteurs de dons et offrances des-tinés à... la déesse. Les autorités britanniques avaient interdit ces pratiques, qui demeurent prohi-bées. Mais, selon ce que nous a affirmé Mª Chaya Datar, assistante sociale à Bombay, si ces pratiques se perpétuent dans ces

deux Etats, c'est parce que trop de gens y ont intérêt; les prêtres en premier lieu, proxénètes partous ceux qui sont pavés, notar ment la police, pour fermer les

Selon Sentinelles, chaque an née, quelque trente-ting mille Certaines de ces jeunes esc perviennent à échapper à leur destin, mais comme on ne leur a appris qu'à chenter les louanges de la déessa, elles sont néention... pour leur propre compte ou à la mendicité. La artuation est heureusement

en train d'évoluer, notemment -l'êge adulte, Sushila, qui a pris conscience de l'injustice de son sort. Etant devenue ouvrière s'est engagée dans l'activité syndicale et a appris ainsi qu'il était possible de lutter contre l'op-pression. A trente ans, elle a créé - et préside depuis cinq ans -l'association féminine Sawali (un toit sur la tête), ayant pour objectif de porter secours non seulement à ses sœurs devadasis, mais aussi aux femmes abandonnées, aux veuves et à leurs en-fants. Des assistantes sociales. des syndiqués de l'industrie du tabac ainsi que d'anciennes compagnes d'infortune de Sushila participent, avec l'aide de Senti-nelles, aux activités de cette association qui a déjà créé un foyer d'accueil, des crèches, une écola et des stellers de formation pro-

### ISABELLE VICHNIAC.

(1) Mouvement de défense -entre autres - des enfants empri-sonnés, des enfants soldars, des fil-lettes mutilées sexuellement, des jeunes filles et femmes persécutées ou mises à mort pour avoir - failli à

### <u>SELON UNE COMMISSION D'ENQUÊTE SYNDICALE</u>

### La catastrophe de Bhopal `aurait pu être évitée

Bruxelles. — La catastrophe de Bhopal le 3 décembre 1984 anrait pu être évitée, indique un rapport publié, mercredi 31 juillet, à Bruxelles par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Fédération internatio-nale des syndicats des travailleurs de la chimie et de l'énergie (ICEF).

de la chimie et de l'énergie (ICEF).

Le rapport se fonde sur les résulnuts d'une mission d'enquête effectuée à Bhopel par douze syndicalister qui se sont entretenes avec dés
travailleurs de l'asme, des victimes,
des responsables gonvernementant,
des représentants syndicanx et des
médecins indiens.

Il desuraire les experses de fear

D. commère les erreurs de fonctionnement et d'entretien qui suscitérent les fuites de gaz à l'usine Union Carbide et insiste sur le fait que le stockage à long terme de grandes quantités d'isocyanate de méthyle à été une cause directe de l'accident. En outre, selon les travailleurs de Bhopal, les janges n'étaient pas fiables. Trois des quan'étaient pas fiables. Trois des qua-

tre principaux systèmes de sécurité conçus pour prévenir ou neutraliser un échappement de ce gaz ne fonc-

Le rapport souligne que des réductions de personnel out en lieu afin d'abaisser les coûts de production. Environ trois cents travailleurs temporaires out été mis à pied et cent cinquante ouvriers permanents out été regroupés et assignés à des trayaux « selon les besoins », c'està-dire, fréquemment, à des tâches pour lesquelles ils n'avaient pes de qualifications.

Moins d'une semaine avant la tragédie, le poste de superviseur de l'entretien pour les dennième et troisième équipes ont été supprimés.

Cos erreurs, seion le rapport qui incrimine également le manque de vigilance du gouvernement indien, sont impurables tant à la direction de l'usine de Bhopal qu'à la société mare

URSS

Idissident Anatoli Cirtchara mis à une sanction d'inch

> THE CONTRACT A S eren de la atforme la cherchere, recrétal THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS jure des companie à

arts Waterrand at M

the species with the Terrescher 4. P. 1. 5 m. 4 e d'aire marie Le Service ... est is presente form

or in the same

Same Part House

Jac au deva 🥦

the light was consider

in court of boat

Turquie

Deux partis de gauch décident de fusionne

4.75

٠٠٠ يا جوايخ

12 CEL---

grand from the

Gunus

bou ...

201

5 et - 5 i...

qui 😅 🚎

[2] [1]

Sec. Car

4.2

A Water

The second second

of the second

₹ CC C.

for draw a

approces to

Ben de grott de conte par

Michaire . D. .. certier

autoria, Secondo

mer lades a ser at des

domer, car

algerienn.

WELLE CANEIDATURE

LA SI CCESSION DE

tes me congs

Moreder a M P. T. Leves-

si la lite du Par - - - - - - - - - de-la lorde dans la - - - - - - - de-la lorde dans la - - - - - - - - de-la lorde dans la - - - - - - - - - - - de-la lorde de-

& Lalonde, Story

Cadilloo femi----

de sour remains and concessed by the sour remains and concessed by the source of the s

the in the second

mentary 3

indique, etc. comme son de avec la biorie, a été lou-de plem com comme s'il

de plen foue: On tenore s'il de fictimes Le pes s'avait de fictimes Le pes S'avait de la voitere pregée au l'App,

descur d'have are

Liban

American

Same and the

gir ditte ...

- MI ( - ...

₹ inenes ,

The last of the same

t humanicar

Canada

-117.C. . . . grache. mar and disk one and Purtural and · je V. - test erentant Militar war and training :dis :- ? . and the second of ுக்க ் State Service -- W -- 114 rections its in imaean: I. 25601 1 -1 大學 藏 电影棒

E:: ..:

EVERS LE MONDE

• M FRANCIE E THEN DRIVERS 化性性性 佐 罐 5., -- W 266 'et

> COLUMN DE COMPANIE Americ Gertayes, 1 চলিম্পার ভূমর 🕸 । Gard Die er mitte diament compa warm drive with ie sopi se sam**čiri i** Conste noticemb ार्वे अन्यक्ता हर उपज्ञान funger er Par gelle

naman 👉 🕊 🚧 🗸

Contract Problems

tier, dans in nege Cit attentat n'a f times - Corresp Rouma

Turpos a explosé e tin I galét au com

HONG FOLLES - Tro depuis le début d frontière mamai jend: 1# acitt ic pi Arra-Kovaca, origi sylvanie (Romono pais deux ant à à des parents en autorités roumina aucune explication La minorité house nie, qui compte

part de Bucareit. dents hongross -Soud

plus en plus d**'acc** 

pression es d'ami

• LE SOUDAN ! PERA PAS AL VRES - BRIGHT Le gouvernement maigré sa partit exercices militain aux cutés des fort 2 decime l'offre Qui l'invitait à pai chaines manger Bright Star 85 Or.ent, a indiqué tement américais Un responsable. qui a désiré con mat, a todiqué qu DOUTTRIS SYDET É Khartoum par



## **EUROPE**

### **URSS**

### Le dissident Anatoli Chtcharansky soumis à une sanction d'isolement

mari, le mathématicien soviétique, condamné à treize ans de prison en condamus a tresse aus de prison en 1978 pour «espionnage». Anatoli Chicharansky, toujours incarcéré dans le «camp 35», près de Perm en Oural, serait soumis, depuis le mois de mars, à une sanction d'isolement. La mère du dissident, qui reside à Moscou, aurait été informée par les autorités que le détenu ne pourrait recevoir de visite d'un de ses proches avant février 1986.

icent

Position

The second secon

Son Chef

en fer fam. If District &

Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Stemme & Ste

to-eseniam (

nice of compa

A DIP Guray

onfirmer.

composition of configuration of configur

ार्थ क्या प्रदेश कि

EDrée "

್ದ ೪೮ಗ

e de tring

and the strongers

Two states to the states.

: 5<sup>™</sup># #3

580 <del>18</del>5 **2.** 

Te sus

20

- -------

- 2: 17

11 8 12 2 <del>2</del>

de la par le man

M= Avital Chtcharansky a indiqué qu'elle s'est entretenue pendant une vingtaine de minutes, le jeudi 1° août, avec le secrétaire d'Etat américain, M. George Shultz, sur le problème des libertes fondamentales en URSS. « M. Shultz m'a affirmé avoir informé son collègue soviétique, Edouard Chevardnadze, que la question des droits de l'homme sera un sujet central à Genève durant la rencontre Reagan-Gorbatchev », a-t-elle déclaré. Elle a également indiqué, avant son départ pour Jérusa-lem où elle réside, qu'elle serait à Paris au début du mois d'octobre à

Mac Avital Chtcharansky a donné aux journalistes à Helsinki de nouvelles informations sur le sort de son a pour continuer à tenter d'absenie. la libération de son mari ». ~

> M. Gortbachev président du conseil de la défense. – M. Mikhail Gorbatchev, secrétaire général du PC soviétique, assume également la présidence du conseil de la défense. organe qui contrôle l'ensemble des forces armées en cas de guerre, a-t-on appris jeudi le août à Moscou de source officielle.

Interrogé au cours d'une conférence de presse sur la question de sa-voir si M. Gorbatchev exerçait cette responsabilité, M. LeonideZamiatine, l'un des porte-parole du comité central du PC soviétique, a répondu par l'affirmative. . Le secrétaire géneral du PCUS est, de par ses fonc-tions, également président du conseil de défense », a-i-il précisé. C'est la première sois, notent les observateurs, qu'une source soviétique confirme officiellement que les deux fonctions vont de pair. - (AFP.)

### Turquie

### Deux partis de gauche décident de fusionner

De notre correspondant

Ankara. - Deux des formations qui se réclament de la gauche social-démocrate ont décidé de susionner. Il s'agit du Parti populiste, dirigé par M. Gurkan, qui compte cent quinze élus au Parlement, et du Parti social-démocrate (SODEP) de M. Inonu, qui n'avait pas été autorisé par les militaires à se présenter aux élections de novembre 1983.

Les dirigeants du SODEP ont craint que leur parti, qui dispose de peu de moyens financiers et est exclu de la tribune parlementaire, ne se réduise bientôt à un simple « club d'intellectuels ». Ils ont préféré la dissolution et l'intégration au Parti populiste, qui sera prochainement rebaptisé et se dotera de nouveaux

M. Gurkan, qui sera vraisembla-blement appelé à diriger la nouvelle formation, était cependant connu

pour préférer une alliance avec la troisième formation de gauche, le Parti de la gauche démocratique, que dirige M= Ecevit, épouse de l'ancien premier ministre. M™ Ecevit a estimé une telle alliance prématurée. Elle souhaitait notamment attendre, avant toute décision de cette nature, de voir quel serait le compor tement de M. Gurkan et des députés de son parti lorsqu'une nouvelle campagne en faveur d'une loi d'am-nistie serait lancée à l'automne.

Deux courants rivaux continueront donc de se disputer l'héritage de l'ancien Parti républicain du peu-ple (que dirigeait M. Bulent Ecevit avant le coup d'Etat militaire) lors des prochaines élections législatives,

APRÈS NEUF ANS D'ADMINISTRATION COMMUNISTE

Italie

### Un démocrate-chrétien devient maire de Rome

De notre correspondant

l'image de celle du gouvernement de coalition du socialiste M. Craxi, qui s'installe au Capitole, avec à sa tête un maire démocrate-chrétien. M. Nicolas Signorello.

A l'occasion des élections municipales et administratives des 12 et 13 mai dernier, le PCL, qui, depuis 1976, était la première force politique de la capitale, avait perdu près de six points au profit de la Démocratie chrétienne. Il aura néanmoins fallu près de trois mois de négocia-tions laborieuses entre les cinq partis de l'actuelle coalition pour concréti ser ce changement de majorité au conseil municipal et se mettre d'accord sur le nom du nouveau premier

M. Nicola Signorello a finalement été élu dans la soirée du 31 juillet par 42 voix sur 77. Le 1º août ont été désignés les nouveaux assesseurs (neuf démocrates-chrétiens, cinq so-cialistes, deux républicains, un social-démocrate, un libéral), mais aussitôt, deux des représentants de la DC ont démissionné parce qu'en désaccord avec leur parti sur cer-taines nominations au gouvernement local et régional.

Le grand exclu de la nouvelle équipe au pouvoir est le démocrate-chrétien Alberto Michelini, qui avait pourtant reçu, à l'occasion du scrutin des 12 et 13 mai, le plus de votes préférentiels (85 000)... Mais

Rome. - Une page est tournée. à ce catholique servent, émanation Après neul ans d'administration au sein de la DC du groupe inté-rouge -, c'est une alliance à cinq. à griste Communion et libération, les cinq partis ont préféré comme maire M. Signorello, un vieux routier de la politique, fidèle de M. Giulio Andreotti. Trois fois ministre (du tourisme, de la culture et de la marine marchande) puis grand patron de l'appareil de la DC romaine, M. Si-gnorello est un habile négociateur qui aime à se présenter sous un jour austère. Il ne fume pas, il ne boit pas et se plonge dans ses dossiers des

(Intérim.)

. M. Craxi obtient la conflance du Sénat. - Le gouverne-ment de centro-gauche de M. Bettino Craxi a obtenu jeudi 1º août la confiance du Sénat par 165 voix comre 95 sur un ordre du jour signé des cinq partis de la coalition qui le

Un vote analogue devait avoir lieu vendredi à la Chambre des députés. Avant les explications de vote au Sénat, l'incident qui avait opposé la veille (le Monde du 2 août) le président du conseil, M. Bettino Craxì, au ministre du Trésor, M. Giovanni Goria, et au gouverneur de la Banque d'Italie, M. Carlo Azeglio Cimapi, à propos de l'essondrement de la lire le 19 juillet sur les marchés des changes italiens, avait été réglé. - (AFP.

### QUINZE ANS APRÈS LE MASSACRE DE LA PIAZZA FONTANA

### Nouvel acquittement pour les principaux accusés

Il n'y a plus d'accusés dans l'affaire du massacre de la piazza Fontana , l'attentat contre la banque de l'agriculture de Milan qui avait fait seize morts en décembre 1969. Au terme d'une saga judi-ciaire sans précédent, la cour d'as-sises de Bari a relaxé tous les inculpés pour insuffisance de preuves.

Dix-sept personnes avaient été condamnées lors du premier procès en 1979. Les peines les plus lourdes avaient été prononcées contre deux néo-fascistes, Franco Freda et Giovanni Ventura (réclusion à perpétuité), ainsi que contre l'anarchiste Pietro Valpreda (quatre ans et demi de prison), ce qui avait entraîné les protestations de la gauche italienne servi dans cette affaire que de bouc

En 1961, la cour d'appel de Ca-tanzara avait une première fois an-nulé le verdict pour insuffisance de preuves, à l'indignation d'une large partie de l'opinion italienne, Mais ce jugement avait été cassé par la cour d'appel, qui avait ordonné un nou-veau procès à Bari.

Seul le néo-fasciste Franco Freda est encore detenu en Italie où il purge une peine de quinze ans de prison pour participation à associa-tion subversive. Giovanni Ventura,

tiative.

s ouvrir.

seuls passe-temps.

condamné à la même peine pour le même motif, indépendant de l'affaire de Milan, est en détention préventive en Argentine dans l'attente de l'examen d'une demande d'extra-dition présentée par l'Italie.

On en a pourtant pas encore fini avec l'affaire de la piazza Fontana. Après\_le verdict, le procureur de Bari a, en effet, annoncé qu'il entendait saisir à nouveau la Cour de cas-

### Albanie

## ML BAYLET A TIRANA

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat auprès du ministre des relations extérieures, se rendra en visite officielle en Albanie vers la miseptembre, a-t-on appris à Paris, jeudi le août.

Cette visite, la première d'un ministre français dans ce pays, était initialement prévue pour la fin du mois de mai dernier, mais avait été ajournée à la suite de la mort, le 11 avril, du numéro un albanais, Enver Hodia.

# **DIPLOMATIE**

### CONVOQUE LE 7 AOUT PAR LE ROI HASSAN II

### Le sommet de Casablanca pourrait accentuer les clivages au sein du monde arabe

De notre correspondant

prise de court par la décision du roi Hassan II de convoquer, le 7 août, un sommet arabe extraordinaire, et c'est probablement la raison de son silence à ce propos, Le mercredi 24 juillet, M. Chedli Klibi, secrétaire général de la Ligue avait rencontré le souverain marocain pour faire le point des contacts pris de-puis le début du mois dans les différentes capitales arabes. Il ressortait de ces consultations qu'une majorité des vingt et un membres de la Ligue était favorable à la tenue du sommet mais qu'il soulevait aussi des opposi-tions très fermes et de sérieuses réserves. Le quorum nécessaire (11 membres) étant réuni, on pouvait, soit convoquer le sommet, soit choisir de ne pas brusquer les choses et poursuivre les tractations afin de ne pas accentuer davantage les divisions existant entre radicaux et modérés.

On semblait alors s'acheminer vers la seconde solution préservant ainsi ce consensus de façade dont la Ligue arabe a fait sa règle d'or. Or, au surlendemain du retour à Tunis de M. Klibi, le roi du Maroc annonçait, à la surprise générale et en premier lieu celle de la Ligue arabe, qu'il organisait le sommet

L'OLP et la Jordanie sont d'ardents partisans du sommet. M. Arafat et le roi Hussein étant apparemment pressés de faire approuver l'accord qu'ils ont conclu le 11 février à Amman et d'obtenir un feu

vert de leurs pairs pour les futures

conversations avec les Américains.

Tunis. - La Ligue arabe a été A l'origine, l'ordre du jour du sommet devait porter sur - la guerre des camps à Beyrouth et la question palestinienne . Mais, dans su conférence de presse du 27 juillet, le roi Hassan II a dit qu'il serait discuté - de l'assainissement de la situation qui prévaut au sein de la nation arabe et de la question palestinienne qui doit être examinée à la lumière et dans le cadre du plan de Fes ». ainsi que du consiit irano-irakien. Cela élargit singulièrement le champ des discussions et risque plutôt d'accentuer les clivages que - d'assainir - le climat. Un tel ordre du jour est en contradiction avec les règlements de la Ligue arabe qui prévoient qu'un sommet extraordinaire ne peut être convoqué que pour étudier un sujet précis.

> Les préparatifs de la réunion se déroulent entre le pays invitant et chacun des membres de la Ligue arabe. On ignore donc à Tunis quelles sont les réponses reçues jusqu'ici par Rabat. En principe, la Syrie, le Liban, le Sud Yémen, la Libye (peu soucieuse entre autres d'avoir à donner des explications que se proposerait de lui demande l'Irak sur son - alliance strategi-que » avec l'Iran) et l'Algérie ne participeront pas. Mais les choses ont encore le temps d'évoluer. Certains diplomates arabes à Tunis conçoivent difficilement que Damas laisse sa chaise vide et ne fasse pas entendre sa voix, ne serait-ce que par l'intermédiaire de son ambassadeur. Certains autres pays opposés à la réunion pourraient alors suivre l'exemple syrien.

> > MICHEL DEURÉ.

### La France et l'Espagne refusent le projet d'avion européen

(Suite de la première page.)

Devant cette mésentente, les cino ministres de la défense impliqués ont, à plusieurs reprises, tenté d'arriver à des compromis, grâce, notamment, à l'action médiatrice du ministre ouest-aliemand de la défense. Jeudi 1º août, les délégués pationaux de l'armement avaient décidé de se rencontrer pour une ultime séance de conciliation qui vient d'échoner à Turin.

En effet, lors de cette rencontre. l'Allemagne fédérale, le Royaume-Uni et l'Italie ont décide de lancer. seuls, la première phase de défini-tion détaillée des caractéristiques et des performances de l'avion. Leur projet concerne un appareil de 9 750 kilos à vide et propulsé par deux réacteurs développant, chacun, une puissance de 9 200 kilos.

D'autre part, ces trois mêmes pays sont convenus d'organiser à partir de Munich leur concertation technique et industrielle. Ce qui n'est pas sans rappeler l'organisation prévue par ces trois pays pour la fa-brication de leur avion de combat

actuellement en service, le Tornado, alors que la France, de son côté, se lancait dans la fabrication du Mirage 2000. Cette structure est connue sous le nom de Panavia, et tout donne à penser qu'elle inspire la nouvelle organisation.

La France et l'Espagne n'ont pas signé l'accord de Turin, mais les trois autres pays leur ont donné un délai de réflexion de deux semaines. Toutesois, à Paris, on fait observer que le projet d'avion retenu ne répond pas aux besoins des forces françaises, notamment parce que l'appareil n'est pas assez polyvalen et qu'il ne prend pas suffisamment en compte les missions air-sol. Or regrette, toujours à Paris, que le proiet FACE n'ait pas été l'occasion d'une grande démonstration d'unité européenne, en matière de sécurité collective et, déjà, les milieux industriels concernés évoquent la perspective de l'existence de deux types d'avions en Europe, à partir des des-sins de firmes anglaises et fran-

### A TRAVERS LE MONDE

### Algérie

. IF DROFT DE VISITE DES MÈRES FRANÇAISES. - Les autorités algériennes ont garanti l'exercice d'un droit de visite - dans les meilleures conditions et des délais extrêmement rapides ., à toute mère française séparce d'un Algérien et dont les enfants sont confiés à la garde du père. Le bâtonnier Tayeb Bel-loula, médiateur chargé avec un confrère français d'accélérer le reglement de dossiers urgents, a declare à l'AFP que cette garantie concerne toute mère « disnosant d'un droit de visite reconnu par les justices française et algé-rienne, ainsi que celles qui n'ont pas obtenu de droit de visite par vole judiciaire ». Dans ce dernier cas, les autorités - ont promis d'apporter l'aide voulue pour des raisons humanitaires », a ajouté le batonnier, dans la mesure où leurs dossiers sont transmis aux autorités algériennes par la voie des consulats. ~ (AFP.)

### Canada

 NOUVELLE CANDIDATURE
 A LA SUCCESSION DE
 M. LEVESQUE. – Un sizième candidat s'est mis sur les rangs pour succèder à M. René Léves-que à la tête du Parti québécois, au pouvoir dans la province de-puis 1976. Il s'agit de Mª Francine Lalonde, ancien ministre de la condition féminine du Québec. Professeur d'histoire, syndica-liste, elle avait renoncé à sa fonction ministérielle après avoir été battue, le 3 juin, lors de l'élection complémentaire à l'Assemblée nationale. - (AFP.)

### Liban

 RAID AÉRIEN ISRAÉLIEN DANS LA BEKAA. – L'avia-tion israélienne a attaqué, ce vendredi matin 2 août, une base du Patri syrien nationaliste social (PSNS-formation politique libanaise) à Chtaura, dans la plaine de la Bekaa sous contrôle syrien. Le bâtiment abritant la permanence du PSNS, qui, comme son nom l'indique, a des relations étroites avec la Syrie, a été tou-ché de plein fouet. On ignore s'il y a des victimes. Le PSNS avait revendiqué récemment physieurs attentats à la voiture piégée au Liban. - (AFP.)

• M. FRANGIÉ ET L'OPPOSI-TION DRUZO-CHIITE. - Au surprise avec les Forces liba-naises (le Monde du 2 août), l'ancien président Frangié, a, le jeudi le août, demandé à non-veau la démission du président Amine Gémayel, dont le mandat n'expire que le 23 septembre 1988. Il a, en outre, pris quelques distances vis-à-vis de l'opposition armée druzo-chiite, qui espérait le voir se joindre à son « Front de l'unité nationale » destiné à « changer le système politique li-banais ». Par ailleurs, une voiture piégée a explose ce vendredi matin 2 août au cœur du pays chré-tien, dans la région de Jounieh. Cet attentat n'a pas fait de victimes. - (Corresp.)

### Roumanie

HONGROIS FOULES. - Trois mille ressor-tissants hongrois ont été refoulés depuis le début de l'année à la frontière roumaine, a affirmé jeudi le août le philosophe Attila Arra-Kovacs, originaire de Tran-sylvanie (Roumanie), qui vit de-puis deux ans à Budapest. Ces personnes désiraient rendre visite à des parents en Roumanie. Les autorités roumaines n'ont fourni aucune explication à leurs refus. La minorité hongroise de Roumanie, qui compte quelque deux millions de membres, se plaint de plus en plus d'une politique de ré-pression et d'assimilation de la part de Bucarest, selon des dissidents hongrois. - (AFP.)

### Soudan

 LE SOUDAN NE PARTICI-PERA PAS AUX MANŒU-VRES «BRIGHT STAR 85». -Le gouvernement de Khartoum, malgré sa participation à des exercices militaires préliminaires anx côtés des forces américaines, a décliné l'offre des Etats-Unis qui l'invitait à participer aux pro-chaines manœuvres militaires Bright Star 85 au Moyen-Orient, a indiqué jeudi le dépar-tement américain de la défense. Un responsable du Pentagone, qui a désiré conserver l'anonymat, a indiqué que cette décision pourrait avoir été « dictée » à Khartoum par la Libyc. -

# DEMAIN DANS RETRAITES

DE CHOC



Egalement au sommaire : La littérature occidentale sous l'empire de l'Orient.

> Les grandes enquêtes de la rédaction

Le Monde

**AUJOURD'HUI** 

# politique

### LA STRATÉGIE DU FRONT NATIONAL

## La filière patronale de M. Le Pen

M. Jean-Marie Le Pen vient d'ajouter une corde à son arc : l'asso-ciation Entreprise moderne et libertés, créée à la fin de l'année dernière pour fournir une structure d'accueil aux commerçants, arti-sans, chefs d'entreprise et membres des professions libérales proches du Front national, est devenue le centre d'une activité militante présente dans presque tous les milieux profesels et patronaux (1).

Le maître d'œuvre de cette entre-prise est le secrétaire général du Front national à Paris-Ville. M. André Dufraisse, président-directeur général de plusieurs sociétés, administrateur de biens, qui siège au bureau politique du parti et qui se prévant aujourd'uni de compter dans « sa » fédération de la capitale « 4 600 adhérents, dont 600 responsables professionnels ». Sous la houlette de cet expert en organisation, l'association Entre-prise moderne et libertés a fait, en quelque sorte, des petits. Elle a engendré autour d'elle plusieurs cercles géographiques, eux-mêmes divisés en cercle sectoriels, lesquels se regroupent ensuite en cercles pro-fessionnels et interprofessionnels.

Le Front national cherche, par ce réseau, à diffuser ses idées en direction de tous les horizons, à attirer vers Jean-Marie Le Pen des compétences professionnelles pour pouvoir ensuite s'en servir à des fins d'infiltration politique. Il s'agit, comme le dit volontiers M. Dufraisse, de

L'association Entreprise moderne et libertés se fixe plusieurs objectifs. Il s'agit de « préparer l'alternance de 1986 » en réunissant « sur chaque plan sectoriel les membres les plus qualifiés de leur profession», de les « structurer » et d'établir « des rapports de travail ». Il s'agit aussi d' « étudier », dans chaque cercle, « la promotion des membres les plus dynamiques et les plus compétents pour « rayonner » et pénétrer dans les innombrables fonctions se rapportant à l'écono-mie ; chambre de commerce, caisse

prud'hommes, chambre des métiers,

Et quand sera dressé « l'inven-taire des décrets, arrêtés, lois et règlements administratifs divers qui paralysent l'économie française à tous les niveaux », il s'agira, « dès la naissance d'un groupe parlemen-taire du Front national, de concrétiser toutes les doléances professionnelles, en vue de leur application concrète», sous forme de propositions ou - pourquoi pas - de projets

### Cercles en tout genre

La ville de Paris, où cette filière prend ses racines, est déjà divisée en quatre cercles géographiques (est, ouest, nord, sud) « couvrant seize arrondissements », qui fonctionne-ront pleinement à partir de. l'automne prochain. Il y en aura sept dans la banlieue de la capitale et trente en province.

A Paris fonctionne aussi, déjà, un Cercle national interprofessionnel, créé le 13 juin, sous la présidence d'un ancien maire du premier arron-dissement de Paris, le docteur André Meunier, professeur à l'uni-versité Paris-XIII et médecin chef de l'hôpital franco-musulman.

Ce cercle interprofessionnel est alimenté par l'existence de cinq cer-cles professionnels. Le premier réu-nit les chess d'entreprise de différents secteurs, sous la présidence d'un spécialiste de la formation continue, M. André Boutot. Il organise des conférences et joue un rôle de prestataire de services (conseils en management, aide rédactionnelle pour toutes les déclarations officielles, restructuration d'entreprises, techniques de micro-économie...)

Le second s'adresse aux commer-cants et artisans. Sous la présidence d'un ancien président de la chambre des métiers de Paris, M. Jacques Rabès, on y débat de la « lutte contre le travail noir.», de la « lutte mie ; chambre de commerce, caisse contre les patentes accordées aux de sécurité sociale, tribunal des étrangers à la Communauté euro-



Dessin de PLANTU.

péenne », de l'« égalité fiscale entre commerçants français et immi-grés », des « prêts à accorder aux jeunes qui veulent s'installer », de la nécessité de « taxer les grandes surfaces par rayon », etc.

Les trois autres s'adressent aux professions libérales. Le docteur-Meunier préside lui-même le cercle des médecins, qui revendique sept cent quatre-vingts membres. Un cer-cle des laboratoires pharmaceutiques est présidé par un PDG, mem-bre de la chambre syndicale des industries pharmaceutiques, M. Pierre Florent. C'est un avocat. ancien orateur national du RPF (en 1947), ancien militant de la canse de l'Algérie française et ancien viceprésident des giscardiens du 8º arrondissement, Mº Jean Robyn. qui anime le cercle des avocats et des notaires. Ces trois clubs prépa-rent l'« abrogation des lois socia-

Chacun de ces groupes s'autofi-nance en bénéficiant d'une ristourne de 40 % sur l'ensemble des cotisa-tions des membres, la cotisation annuelle variant de 500 à 1 000 F.

20 % du montant des cotisations sont affectés « à l'attaché économique chargé de la prospection », et 40 % « au fonctionnement du siège central de l'association ».

Au pied de cette pyramide pari-sienne existent, enfin, d'autres cer-cles dits « sectoriels à vocation nationale » : «bâtiment », «ban--que », « retraite et préretraite », « femmes d'Europe » (en liaison avec le groupe des droites que pré-side M. Le Pen à l'Assemblée européenne), et, enfin, un cercle national «Réagir», actif en ce moment dans le secteur des transports aériens. C'est ce dernier qui s'est manifesté en public le premier, le 15 juillet, au siège de la fédération parisieune du Front national, à l'occasion d'une conférence de presse consacrée à la dénonciation du terrorisme. M. Dufraisse avait à ses côtés, ce jour-là, deux pilotes de ligue, M. Guy Lecleroq, qui préside le cer-cle « Réagir », et M. Robert Gam-bade, ainsi qu'un officiermécani-cien, M. Jacques Celerier.

Les membres de ces clubs ne cotisent pas forcément au parti de

M. Le Pen, et officiellement ces cercles sectoriels fonctionnent « de façon totalement autonome au Front national ». Mais l'orchestration de cet ensemble est ouverte-ment assurée par le conseil d'admi-nistration d'Entreprise moderne et libertés où siègent, outre M. Dufraisse, quaire élus du Front patient à l'Accombiée estronéenne national à l'Assemblée européenne, MM. Jean-Marie Le Chevallier, Michel de Camaret, Olivier Lefèvre d'Ormesson, M. Martine Lehideux, ainsi que le directeur général anisi que le directeur general adjoint, depuis 1981, de la Saudi European Bank, M. Pierre-Antoine de Chambrun, de vieille souche lozé-rienne, qui s'honore de compter parmi ses ascendants l'illustre marquis de La Fayette, et fait partie des banquiers français les mieux intro-duits dans les milieux financiers arabes.

C'est d'ailleurs à M. Pierre-Antoine de Chambrun que revient le soin, généralement, de signer l'éditorial de la lettre mensuelle de l'association, l'Esprit d'entreprise. Il y exalte le reaganisme et les vertus du < capitalisme moral > contre « l'étatisme sauvage ».

M. Dufraisse se prévant aussi du « rôle actif », joné dans le monde bancaire de ce réseau par le frère ainé du directeur général adjoint de la Saudi European Bank, M. Charles de Chambrun, admini trateur de société, ancien député MRP – puis apparenté UDR – de la circonscription de Marvejols en

### Une trentaine de conseillers

Enfin, auprès ce conseil d'administration, est actuellement mis en place un directtoire composé d'une trentaine de « conseillers » dont la liste, telle qu'elle est présentée par l'association Entreprise moderne et libertés, comprend notamment les noms de M. Michel Bayvet, membre du conseil d'administration et de surveillance de la Caisse d'épargne de Paris, M. Françoise Bernard, assistante parlementaire, M. Jean-Baptiste Biaggi, avocat, ancien

député UNR de la Seine, Jean-Marc Brissaud, attaché parlementaire du groupe des droites européennes, M= Sophie Brissaud, professeur d'économie politique, MM. Roger Cleret, vice-président délégué de la chambre de commerce France-Canada, Paul Hedde, ancien inspecteur des finances, René Leclere, ingénieur. Claude Leroy, économiste, Emmanuel Maymil, ancien directeur général de Saint-Gobain, Raye de Mesnilbourg, journaliste, Gérard Vidal, conseiller de la direction de tion générale des impôts. On y découvre également les noms de trois anciens membres du club de l'Horloge, géré par le RPR et l'UDF: MM. Jean-Marie Blackman, secrétaire administratif au Conseil d'Etat, Pierre Chassin, directeur de sociétés, et Hubert de

An total. l'association Entreprise moderne et libertés affirme compter aujourd'hui près de huit cents adhérents. « Il y a un phénomène nou-veau qui se développe très rapide-ment, indique M. Dusraisse. Surgissent désormais spontanément d'innombrables organisations abso-lument indépendantes que l'on peut considérer comme étant dans notre mouvance. » Et si ces organisations ne naissent pas assez «spontanément », on peut compter sur le Front national pour les y aider...

A l'intérieur de cette « mou-vance », M. Dufraisse joue ainsi le . rôle du «chasseur de têtes» au pro-fit de M. Le Pen. Le chef de file de l'extrême droite trouve dans cette toile d'araignée militante en voie de constitution un bénéfice double : des militants et des électeurs potentiels, un capital potentiel extérieur pour l'enrichissement de son propre pro-gramme économique et social, sous développé jusqu'à présent.

ALAIN ROLLAT et ERIC DORÉ.

(1) Entreprise moderne et libertés, 78, avenue Raymond-Poincaré, 75116 Paris.

### **ANCIEN MINISTRE SOCIALISTE**

## M. Jules Moch est mort

M. Jules Moch, aucien ministre de l'intérieur, ancien dirlringt-douze ans, à Cabris, près de Grasse (Alps-Maritimes).Il avait été hospitalisé plusieurs jours auparavant à l'hôpital de Grasse dans un état d'extrême faiblesse. Ses obsègues auront lieu le samedi 3 août, à Cabris, dansla plus stricte intimité.

C'est en 1974 que l'ancien duistre s'était installé dans le pays grassois, dans me maison confortable mais simple, un pen à l'écart du village. En jain 1983, il avait été victime, able-t-il, d'une crise d'amné sie et avait disparu pendant une trentaine d'heures, pour réap-paraître après avoir fait en train l'aller-retour Paris-Nice. sans savoir que sa disparition avait été rendue publique et que des recherches avaient été lan-

C'était un homme d'un courage sens faille, aux convictions tran-chées, et qui ne se lassait jamais de les défendre. Avec lui disparaît une des grandes figures du parti socialiste. Plusieurs fois ministre, auteur d'ouvrages - et notamment Confrontations (Gallimard) et Socialisme vivant (Robert Laffout) dans lesquels il s'est efforcé de défiéthique politique. Persuadé que la situation sociale à considérablement évolué depuis Karl Marx, il soulignait « le renforcement et l'expansion de la frange intermédiaire en-tre capitalisme et salariat qui précédemment subissait en sens in-verse un processus de prolétarisa-tion ». Cette analyse en faisait un réformiste convaince, mais officiellement la S.F.I.O. est toujours restée insensible à ses concep-tions. Au sein de sa formation, il oc-cupait d'ailleurs une place curieuse. Sans avoir jamais pu atteindre les responsabilités suprêmes, il bénéfiresponsabilités supremes, à cenar-ciant d'une réelle autorité. Dans un parti ou tout le monde se tutoyait, il était le seul « camarade » à l'égard duquel il convenait d'user de la deuxième personne du pluriel.

Né le 15 mars 1893 à Paris, Jules Moch était fils de colonel. Après des études au lycée Janson-de-Sailly, il entre à l'Ecole polytechnique. Pen-dant la première guerre mondiale, il Nominations à la présidence de la République. – M. Jean-François Colin et Mª Marie-Ange

Theobald sont nommés respective-

ment conseiller technique et chargée de mission à la présidence de la Rément consents terminates de la Ré-de mission à la présidence de la Ré-publique, en remplacement de M= Jeannette Laot, Hélène Ways-bord et Mary Sills, appelées à d'au-

est officier du génie.-Physieurs fois vembre 1947 et à la grève des miblessé, il mérite quatre citations. In-neurs d'octobre 1948. geant socialiste, est décédé le jeudi l' soût, à l'âge de quatre-vinct-douze ans, à Cabria, près un industrielle et agricole en Allemagne et dans les pays ex-ennemis de 1918 à 1920. Puis, venu au secteur privé, il administre des entreprises industrielles dans les pays baltes et en France. Sa carrière politique débute en 1928 : pendant huit ans, il représente à la Chambre des députés la circonscription de Va-lence, dans la Drôme. Battu en 1936, il devient, dans le premier ca binet Léon Blum, secrétaire général de la présidence du conseil, dont il dirige les «services centraux». En 1937, à l'occasion d'une élection partielle, il est élu député de Sète, partielle, il est élu député de Sète, dans l'Hérault, et nommé soussecrétaire d'Etat à la présidence du conseil. Il occupe l'année suivante le poste de ministre des travaux pu-blics dans la seconde formation mi-nistérielle que préside le dirigeant socialiste.

### «Non» à Pétain

En septembre 1939, Jules Moch contracte un engagement volontaire dans l'armée de mer et participe en mai 1940 à la campagne de Norvège. Le 10 juillet 1940, à Vichy, il vote, avec soixante-dix-neuf de ses collègues, contre la délégation du pouvoir constituant au maréchal Pétain. Arrêté peu après, il est interné à Pellevoisin, Aubenas et Vals. Li-béré en mars 1941, il milite dans le mouvement de résistance Combat et crée l'organisation « 1793 ». Traqué, il prend le maquis alors que son fils André meurt béroiquement. En avril 1943, il rejoint le général de Gaulle à Londres; intégré dans les forces navales de la France libre, il parti-cipe aux opérations en mer du Nord, puis en Méditerranée, ainsi qu'au débergemente de Provence.

ébarquement en Provence. Membre des Assemblées consol-tatives d'Alger et de Paris, puis des Assemblées constituantes, enfin de l'Assemblée nationale, où il reprél'Assemblée fintutalité, du li repré-sente à nouveau l'Hérault jusqu'en 1958, Jules Moch retrouvé, de no-vembre 1945 à novembre 1947, le ministère des travaux publics au sein du second cabinet de Gaulle,

puis dans les cabinets Gouin, Bi-dault et Ramadier. En octobre 1947, à la suite d'un remaniement du cabinet Ramadier, il dirige pendant un mois un grand ministère groupant les affaires économiques, les travaux publics, les transports et la reconstruction, et, en novembre de la même année, dans le premier cabinet Robert Schuman, il reçoit celui de l'intérieur qu'il conserve jusqu'en 1949 au sein du cabinet André Marie, du deuxième cabinet Robert Schuman et du premier cabinet Henri Queuille. Il doit faire face à plusieurs graves crises sociales, et notamment aux grèves qualifiées d'insurrectionnelles de notions politiques.

Son passage au ministère de l'intérieur reste marqué, en outre, par la création des « IGAME » (inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire). C'est à lui également qu'est, à tort, attri-buée la création des C.R.S. (compagnies républicaines de sécurité). Les C.R.S. ont, en effet, été créées par le gouvernement du général de Gaulle en mars 1945, M. Adrien Tixier (S.F.I.O.) étant ministre de l'intérieur. En revanche, Jules Moch est l'anteur de la loi du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des mels de police et leur interdi-

### Willtant du désarmement

sant le droit de grève.

Délégué de la France à l'Assemblée générale des Nations unies à partir de 1947, il participe à la quatrième session de l'ONU puis, de 1951 à 1960, à la sixième session et aux suivantes jusqu'à la quinzième. De 1951 à 1961, il est également représentant permanent de la France à a commission du désarmement de commission du désarmement de l'ONU. Spécialiste de ces pro-blèmes, il public plusieurs ouvrages sur le désarmement et notamment : la Folie des hommes, En retard d'une paix, Non à la force de frappe (tous chez Robert Laffont). Il participe, en outre, aux travaux du mouvement Pugwash, du nom de cette petite île située dans l'Atlantique, au sud de Terre-Neuve, où se déroula en 1957, à l'initiative du philanthrope Cyrus Eaton, la première réunion internationale de savants désireux de lutter pour la paix dans le

Intelligent, méticuleux, d'une ac-tivité infassable, Jules Moch, s'il a pu être dénoncé comme l'« ennemi des travailleurs » par les commu-nistes et même traité de « valet » et d'« assassin » lors de la répression des grèves de 1947 et 1948, a été l'un des principaux artisans de la restauration, après la libération, du réseau mutier et ferrovisire, aiosi réseau routier et ferroviaire, ainsi que du rétablissement de la naviga-tion maritime et fluviale. Dans le portrait qu'elle trace de lui, Geor-gette Elgey (1) note : « Il assume pleinement ses fonctions. Ce n'est vraiment pas sa faute si les vicissi-tudes d'une carrière politique et ad-ministrative l'on conduit à changer de noste. A melques mois d'interde poste. A quelques mois d'inter-valle, il soutient avec une égale énergie au conseil des ministres que les généraux doivent être subor-donnés aux IGAME et que les IGAME doivent être subordonnés aux généraux. Entre ces deux va-riantes de la même pensée, une crise ministérielle qui a transformé Jules Moch, ministre de l'intérieur, en Jules Moch, ministre de la défense nationale. » Mais ce travers de l'es-prit » polytechnicien » ne l'empêche

pas d'affirmer clairement ses op-

Il se montre à l'époque, et à la « troisième force », « qui doit, expliquait-il, gagner la bataille contre le communisme et le gaul-Le 13 octobre 1949, à l'issue

d'une des séances les pins mouve-mentées depuis la libération, il est investi président du conseil à une seule voix de plus que la majorité re-quise, à la suite de la chute du mi-nistère Queuille.

Quatre jours plus tard, il renonce à former le gouvernement en raison des difficultés qu'il a rencontrées du fait du M.R.P. Après un bref retour au ministère de l'intérieur dans le se-cond cabinet Bidault, où il exerce, en outre, les fonctions de viceprésident du conseil, il donne sa dépresident du conseil, il donne sa de-mission en février 1949, en même temps que les autres ministres socia-listes, à propos de la revalorisation des bas salaires. En juillet 1950, il revient au gouvernement comme ministre de la défense nationale dans le remier cabinet René Pleven et dans le troisième cabinet Queuille, qu'en juillet 1951. A ce titre il a la charge de négocier au tout début le projet de communauté eurode défense (CED) vis-à-vis

duquel il multiplie les réserves. Expédiant les affaires courantes après la chute du gouvernement Openille, il dit au diplomate Hervé Alphand: « Si le projet d'armée eu-ropéenne reste tel que vous me le décrivez, il n'aura pas d'adversaire plus résolu que moi . Effective-ment, jusqu'en 1954, Jules Moch fait campagne contre son adoption. Il présente devant l'Assemblée i rapport de la commission des affaires étrangères hostile au traité, puis vote contre le projet le 30 août. « Aucun vote, déclare-t-il, n'aura autant troublé les consciences depuis celui de l'Assemblée nationale de Vichy en juillet 1940. » Cette attitude est qualifiée, en août 1954, d'a acte de rébellion » par le comité directeur de la S.F.I.O., qui traduit Jules Moch en commission des conflits. Exclu du perti, il sera per la suite réintégré.

Dès lors, il se rapproche notablement des «minoritaires» dans les délibérations des différentes ins-tances du parti socialiste. C'est ainsi qu'il figurait parmi les signataires de la protestation adressée au co-mité directeur de la S.F.I.O. en mars 1958 pour s'élever contre l'in-terdiction de la Tribune du socialisme, organe de ces « minori-taires ». Dans une série d'articles publiés par le quotidien de Montpelier Midi-Libre, il s'était d'ailleurs prononcé pour un gouvernement associant la gauche et le centre, « appuyé le cas échéant par les comi nistes ou assuré de leur tention - ; on encore pour



formule de gouvernement de minorité du centre gauche soutenu par des « majorités alternées ».

C'est dans cet état d'esprit que, du 14 au 31 mai 1958, il retrouve le un il au 31 mai 1736, il retrouve le ministère de l'intérieur au sein du cabinet Pierre Pflimlin et qu'il se prépare une nouvelle fois, selon son expression, à • défendre la République contre qui que ce soit ». Mais cette velléité sera de courte durée. Les C.R.S. qu'il envoie en Corse se laissent désarmer par les paras « gaullistes » qui sont arrivés le 24. Et Jules Moch ne voit d'autre issue que l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir ; il est des quarante-deux socialistes (sur quatre-vingt-quinze) qui votent son investiture.

Réélu député de l'Hérault en 1962, grâce au désistement – en vertu d'un accord national - du candidat communiste qui l'avait pourtant précédé au premier tour de scrutin, il entre au bureau de la S.F.I.O. en juin 1965. Alors qu'il

siège également au bureau politique et au comité exécutif de la Fédération de la gauche démocrate et so-cialiste (F.G.D.S.), il décide en janvier 1967 de ne plus se présenter aux élections législatives et de se consacrer à des études personnelles et à des causes qui lui sont chères comme celle du désarmement. Il pu-blie alors (chez Plon) plusieurs recueils de souvenirs intitulés Rencontres avec... (Darlan et Eisenhower, tome I; Léon Blum, tome II; Charles de Gaulle, tome III), ainsi qu'une Histoire du Front populaire, grande espérance (librairie Perrin), et continue de donner au Monde de nombreux articles. Il se fait, en outre, l'ardent défenseur de la lizison trans-Manche en publiant un ouvrage sous le titre le Pont sur la Manche (Robert Laffont) et en prenant la tête d'une association œuvrant pour la réalisation de ce pro-

En désaccord avec la stratégie unitaire choisie par le P.S., notamment à partir de 1971 sous la direction de M. François Mitterrand, Jules Moch exprime à plusieurs reprises son scepticisme et donne en définitive sa démission du P.S. le 31 décembre 1974. Il confirme, à la veille des élections législatives de mars 1978, dans un livre intitulé le Communisme, jamais! (Plon), son hostilité envers l'alliance du PS avec le PCF.

(1) La République des illusions, Fayard, 1965.

### Les réactions

M. Gaston Defferre, ministre d'Etat chargé du Plan, a déclaré que Jules Moch - était un homme hautement estimable, très intelligent, avec beaucoup de caracière et de courage, qui ne craignait pas de heurter ses adversaires, ou même ses amis, pour défendre ses opi-nions ». « J'ai connu Jules Moch au mons. « J'ai comm Jules Moch au début de la guerre, alors qu'il venait de créer un mouvement de résistance avant de partir pour l'Angleterre, a indiqué M. Defferre. Un de ses fils avait déjà été tué par les Allemands, lorsqu'un autre de ses fils, qui était mon agent de liaison pendant la Résistance, a été arrêté, puis par chames collècié Creet. pendant la Résistance, a été arrêté, puis, par chance, relâché. C'est moi qui, au cours d'une mission à Londres, lui ai annoncé qu'il était libéré».

M.Raymond Marcellin, député (UDF) du Morbihan, ancien ministre de l'intérieur, avait été secrétaire d'Etat (indépendant) auprès de Jules Moch – en qui il voit «un homme d'Etat, qui agissait avec force, mesure et habileté». – de septembre 1948 à novembre 1949. soptembre 1948 a novembre 1949.

"Le président Auriol avait demandé à ses ministres de « former les jeunes », et c'est ce que Moch a fait pour moi, a déclaré M. Marcel-

lin. Pendant les terribles grèves insurrectionnelles d'octobre 1948. où il a fallu envoyer les CRS et même des dénobilisés, il a toujours cherché à empêcher l'irrémédiable, et, de falt, il n'y a eu qu'un mort, alors que les grévistes voulaient noyer les puits de mine, détruire l'outil de travail dans tout le bassin minier, dans le Nord, en Lorraine. minier, dans le Nord, en Lorraine. »
Sous le titre «Une figure socialiste», l'Humanité écrit ventraine que Jules Moch «restera surtout dans l'histoire pour son rôle de ministre de l'intérieur à partir de 1947, après que les communistes eurent été chassés du gouvernement ». «Celui-ci tourne alors le dos aux engagements du Conseil national de la Résistance et bascule dans la guerre froide et l'alignement inconditionnel sur Washington », écrit le quotidien du PCF. It ajoute : «Jules Moch emploie la force armée pour réprimer les ajoute: «Jules Moch emploie la force armée pour réprimer les grandes grèves de 1948 (...). Il orchestre la chasse aux sorcières comtre les communistes, notamment dans la fonction publique. «L'Humanité rappelle que «Jules Moch fut réélu député de l'Hérault, en 1962, au deuxième tour, le PCF ayant appelé à voier en sa faveur ».







# BIENVENUE AUX NOUVELLES TÉLÉVISIONS

Les nouvelles télévisions entrent en scène.

Nouveaux acteurs, nouveaux annonceurs, nouveaux auteurs. Bienvenue à tous les participants. La passion est en jeu, avec, comme grand vainqueur, le téléspectateur.

Bienvenue à tous les talents.



Les Entreprises de l'Audiovisuel Public

### Quand les honnêtes gens filment les «dealers»...

De notre correspondant régional

Lyon. - Depuis quelques semaines, un petit film « huit millimètres » d'un amateur tient l'affiche de... l'arrière-boutique d'un photographe lyonnais du quartier Gabriel-Péri, dans le troiième arrondissement de Lyon. Un film anodin en apparence. On de plans, tournés derrière des stores, des scènes de la rue d'un quartier instable où se côtoient deux mondes : celui d'un com-merce actif et celui d'une immilocument, toumé l'été dernier, a saisi plusieurs scènes : la vente d'obiets d'origine douteuse ; le voi d'un auto-radio et, surte une vente de studéfisats. Confié à la police par son auteur - qui tient à garder l'anonymat, - ce film a déclanché une enquête d'envergure, conclue par vingtmois interpellations.

Les images sont fugitives. Mais le doute n'est pas permis : le jeune qui entame un curieux et entre un tabouret haut perché, une poubelle, puis une descellé avant d'entamer un marchandage rapide avec des ne vend pas de sachets anodins. La pelicule a bien fixé une scène classique de « deal », l'ultime le dernier mailion d'une chaîne de trafic de droque.

Les autres séquences sont sans intérêt : des Maghrébins qui vendent des vestes ou des magnétophones sur le trottoir de la rue « espionnée »... Sans intérêt, sauf celui de montrer une des motivations de l'opérateur et de ses commanditaires, spectateurs assidus des projections privées du document, pour qui « il ne peut s'agir, là, que de reventes d'objets volés ».

### **∢** Sensibiliser la justice »

Un terrain sur lequel les plus hautes autorités policières du département ont refusé de s'engager. «Le bilan de cette collaboration a été positif en matière de lutte contre la drogue, plus décevant en matière de lutte ontre le reçel, étant donnée la faible quantité de marchandises », a constaté M. Georges Peyronne, préfet délégué pour la police. Entouré par l'état-major policier de la ville, il avait visionné à plusieurs reprises le film d'amateur. Et c'est bien ce document qui a servi de déclic à une enquête de grande ampleur : six semaines de « planques » nour una sociantaine d'inspecteurs de la PJ. Car on insiste beaucoup : un film d'amateur

n'est pas la preuve indiscutable d'un trafic illicite. « La police ervera toujours le mono de la procédure et de l'enquête x souligne M. Peyronne.

Les investigations étaient d'autant plus nécessaires que le trafic découvert dans ces circonstances inédites - qui devait se révéler être un trafic de haschisch - ne portait pas sur des quantités industrielles de droque. Pour établir avec certitude la pernence d'une activité marchande en marge des lois, les policiers avaient besoin de la durée. Un élément capital pour er la justice », com le souligne le patron de la PJ, M. Michel Richardot. La justice a suivi : les principaux revendeurs - en prison depuis neuf mois attendent d'être jugés sans savoir qu'ils doivent leur position inconfortable au zèle d'une partie de la population de leur quarties

On assure officiellement qui toutes les garanties ont été prises pour éviter le dérapage vers la délation : «Le Consei national de prévention de la délinquançe a été informé de cette collaboration », indique le préfet. Il reconnaît qu'il fallait intervenir pour faire baisser la tension : « Il y a des points chauds où des gens se sentent plus concernés que d'autres par les problèmes de sécurité ».

Le résultat est là : la place Gabriel-Péri n'est plus aujourd'hui un lieu de rencontre privilégié des « dealers » de l'agglomération. Les commercants du secteur, qui envisagaient l'organisation de musclées, satisfaits par leurs contacts avec la hiérarchie policière, ont abandonné leur projet. il y a bien, chaque nuit, des « rondes » de citoyens. Mais leurs seules armes sont... des pièces de monnaie pour appeler le poste de police le plus proche

Enfin. les autorités assurent que le film de peut être ou'un élément d'appréciation et d'information. « Le résultat avait averti par des moyens ordinaires », assure le commissaire Richardot. « Nous ne confondrons jamais les citoyens et les policiers », soutigne encore le préfet de police. Tous deux connaissent les dangers du mélange des genres. Il n'est pas certain que ce souci soit partagé par tous : le Front national du Rhône dispose d'une copie du

CLAUDE RÉGENT.

### RELIGION

### L'évêque du Mans qualifie le dernier ouvrage du cardinal Ratzinger de « propos de vacances »

Après Mgr Joseph Rosier, évêque de Poitiers, qui avait désapprouvé le dernier ouvrage du cardinal Ratzinger, Entretien sur la foi (Fayard), dans une interview à la Vie (le Monde du 18 juillet). Mgr Georges Gilson, évêque du Mans, critique le livre du préfet de la congrégation romame pour la doctrine de la foi, le qualifiant de *propos de vacances »* dans une interview accordée à l'heb-domadaire sarthois *le Maine libre*.

La difficulté, c'est qu'il s'agit d'un ouvrage grand public (...) le cardinal a cru devoir pousser un cri d'inquiétude et de souffrance (...). je trouve dommage qu'il n'ait pas poussé également un cri de joie », a déclaré Mgr Gilson, qui reproche notamment au cardinal Ratzinger, avant le synode extraordinaire en no-vembre prochain à Rome pour dé-terminer les prochaines orientations de l'Eglise, d'avoir expliqué la crise actuelle par « les forces divergentes centrifuges qui ont destabilisé le

Estimant que l'ouvrage Entretien sur la foi posait « des difficultés structurelles » dans la mesure où l'on ne sait nas, selon lui, si le cardina) = expose ses idées à titre personnel, ou en fonction de sa compétence de théologien » ou encore « par rap-part à sa fonction ». Mgr Gilson a considéré que « l'on ne peut pas mélanger ces trois niveaux de prise de parole en une seule expression ». Or, dans le cas présent, la portée de ce livre ne tient qu'à la fonction qu'occupe le cardinal. Je crois que la conséquence d'une prise de position comme celle-là, c'est qu'inévi-tablement le débat devient public ».

 Mort du pasteur Eugene Car-son Blake. – Le presbytérien améri-cain Eugene Carson Blake est mort mercredi 31 juillet à Stanford (Con-necticut) à l'âge de soixantedix-huit ans. Il avait succédé au pasteur Visser't Hooft - mort lui aussi an début de juillet - comme secrétaire général du Conseil menménique des Eglises, poste qu'il occupa de 1966 à 1972. Ceann pour ses done d'organisation, le pasteur Blake avait milité - sans succès -en faveur de l'unification des quatre principales Eglises protestantes américaines. Au Conseil œcuménique, il était notamment responsable pour l'adhésion des Eglises ortho-dozes.

BIBLIOTHÈQUES DISCOTHÈQUES DE LA VILLE DE PARIS

Adultes - Jeunesse
LIVRES • DISQUES • CASSETTES Ouvertes du mardi au samedi Renseignements : MAIRIE DE PARIS, direction des affaires culturelles 37, rue des Francs-Bourgeois, Paris (4) — 161. : 274.22.82

### JUSTICE

### LES PSYCHIATRES ET CHRISTINE VILLEMIN

### Des fuites et des imprudences

L'affaire Grégory. Il y avait et d'abord l'horreur née de l'assassinat d'un enfant de quatre ans. Il y avait en les déchaînements par puis un second assassinat, celui d'un homme publiquement désigné comme étant le compable. Il y eut encore, récemment, ces déborde-ments incontrôlés – volontairement scandaleux - d'un écrivain œuvrant dans la publicité morbide et accusatrice. C'est aujourd'hui au tour de la psychiatrie de venir compliquer une affaire déjà inexplicable, comme si certains jugeaient encore utile de construire de nouveaux labyrinthes sur les rives de la Vologne.

Le crime et la psychiatrie sont, depuis plus d'un siècle, intimement liés : toute inculpation dans une affaire criminelle implique la désignation d'experts par le juge. Object tif principal : diagnostiquer si l'auteur (ou l'auteur présumé) était « dément » au moment des faits. En d'autres termes, définir s'il y a chez le sujet expertisé un trouble psychique suffisamment grave pour la décharger de toute responsabilité au regard du code pénal.

En inculpant M= Christine Villemin, le juge Lambert se devait de r cette expertise. Il commit alors les docteurs Serges Brion (Versailles) et Jacques Leyrie (Evreux), deux experts nationaux bien connus dans les milieux judiciaires. Il commit aussi deux autres spécialistes pour une autre expertise, dite médico-psychologique, visant à fournir une étude de la personnalité de l'inculpée.

La situation jusque-là habituelle, devait se compliquer avec la décision prise par M. Henri-René Garand, défenseur de Mme Villemin. L'avocat du mouvement Légitime défense devait, à son tour,

Le procès de Klaus Barbie

SIX ASSOCIATIONS PARTIES

CIVILES FONT APPEL DE

L'ORDONNANCE ÉCARTANT

LES CRIMES DE GUERRE

Six associations parties civiles dans l'affaire Barbie (1) viennent

de faire appel de l'ordonnance du

iuge d'instruction lvonnais.

M. Christian Riss, qui écarte les

crimes de guerre des poursuites

contre Klaus Barbie, l'ancien chef

de la Gestapo de Lyon (le Monde

daté 21-22 juillet). La chambre

d'accusation de Lyon devra se pro-

noncer sur ces appeis le 9 soût pro-

chain, avant de statuer, le même

jour, sur le renvoi de Barbie devant

Ces associations protestent contre la distinction opérée, dans l'ordon-

nance au parquet général de Lyon, rendue le 19 juillet dernier, entre les

crimes commis contre les résistants,

considérés comme « crimes de

guerre», et donc prescrits, et les

crimes contre l'humanité »,

imprescriptibles. Elles considèrent

que les crimes commis contre la Résistance par Klaus Barbie

devraient également figurer dans

(1) L'Union départementale des combattants volontaires de la Résis-

tance. l'Association des anciens combat-

tants israélites de la région Rhône-

Alpes, l'Association des anciens déportes de Dachau, l'Association natio-nale des anciens combattants de la Résistance, la Fédération nationale des

déportés internés et patriotes de la

Résistance, l'Association départemen-tale des familles des funillés disparas internés résistants et patriotes du

l'acte d'accusation.

ia cour d'assises du Rhône.

Lavoine, psychiatre à Lille, de pro- ami, bien que lui-même ait une céder à une expertise psychiatrique de sa cliente. On se trouvait alors dans une situation inhabituelle, tout se passant comme si expertise et contre-expertise étaient menées de manière parallèle.

« J'ai demandé une telle expertise au docteur Lavoine. exolique Me Garand, parce que j'étais choque des citations attribuées aux experts publiées par certains journaux, alors même que le juge m'avait dit ne pas avoir leurs rapports. On était en face de quelque chose d'énorme : une violation du secret de l'instruction avant même que l'instruction soit menée ».

### Des fuites

Des fuites en quelque sorte, dont · Des fuites organisées et curieusement concordantes ., estime le docteur Lavoine, dans lesquelles les mêmes termes revenaient à plusieurs reprises. « Or. ajoute-t-il. il faut être clair. Parler d'« hystérie ». de « perversité », d'« intelligence supérieure normale », de « tendances calculatrices », c'est déià accuser. Dans une affaire comme celle-là, on n'a pas le droit d'être au-dessus des jurés. Si vous êtes calculatrice, votre alibi ne tient plus. Quant à évoquer la perversité, c'est, en cour d'assises, dire qu'on prend plaisir à faire mal. »

Pour le docteur Lavoine, secrétaire général de l'organisation francaise de criminologie, il n'y avait aucun obstacle matériel à voir la demander au docteur Jean-René mère de Grégory. Mª Garand - son

« antipathie viscérale » pour le mouvement Légitime défense - a su le convaincre après qu'il eut beaucoun hésité. Il a donc vu M= Villemin à deux reprises. Soit, au total, entre cina et six henres. Il la reverra en août et prépare un rapport pour la

Il peut déjà en livrer les concludit-il, elle nie de façon constante les faits qui lui sont reprochés. Il n'y a pas chez elle trace de délire, de maladie mentale grave. A partir de là, pourquoi aller plus loin ? =

Le docteur Lavoine est allé plus loin. Il a ses idées - les mêmes que celles de la défense - sur l'enquête - gâchée », sur les policiers qui font du Mênie Grégoire», et sur les gendarmes « plus sérieux » mais qui ont, paraît-il, commis des erreurs de procédure. » Il ne cache pas non plus l'utilisation qui peut être faite de son art. « Il y aura, ditil, dans cette affaire, les psychiatres de l'accusation et ceux de la

Reste pourtant l'essentiel: l'origine exacte des « fuites ». Pour le docteur Leyrie, un fait est certain: elles ne proviennent pas des experts psychiatres et le docteur Brion ajoute : + Nous avons expertisé dans les affaires les plus graves depuis quatre à cinq ans. Nous sommes ment liés par le secret de l'instruction. Pour le reste, c'est au magistrat de fixer les limites qu'il entend donner à ce secret.» Et les propos du docteur Lavoine? «Le docteur Lavoine, assure le docteur Leyrie, est bien imprudent. »

JEAN-YVES NAU.

### BOURREAUX

André Obrecht, décédé le

30 iuillet à Nice (le Monde du 2 août) était l'avant-dernier bourreau. Il était parti à la retraite en 1976 alors qu'il avait soixante-dix-sept ans, et Marce Chevalier, son neveu par al-liance, lui avait succédé. C'est ce demier oui a dirigé les desv demiêres exécutions capitales en France avant l'abolition de la peine de mort en 1981 ; le 23 juin 1977, à la prison de Douai, celle de Jérôme Carrein, comdamné à mort pour l'enlève ment, <u>le viol et l'assas</u> d'une fillette de huit ans ; le 10 septembre 1977, à la prison celle d'Hamida Djandoubi, condamné à most pour avoir tor-

Le métier de bourreau est une c charge de famille 3 en France decuis le dix-sentième siècle Après la dynastie des Sanson, (qui a décapité Louis XVI) il y a en celle des Deibler, Andre Obrecht, neveu par allience d'Anatole Deibler et cousin de Henri Desfourneaux, les deux bourreaux qui l'ont précédé, 1921. Il·a participé à 386 exécutions, mais il n'en a vraiment dirigé que 24, puisqu'il n'est devenu « exécuteur en chef z qu'en 1951. André Obrecht avait démissionné à deux reprises : en 1943, pour ne plus tants et en 1948, quand il avait constaté qu'il ne pouvait plus s'entendre avec Henri Desfournesux, qui avait participé aux cupation.

Le demier condamné à mort exécuté par André Obrecht a été Christian Ranucci, âgé de vingtdeux ens, accusé du meurtre d'une fillette de huit ans et guillotiné le 28 juillet 1976 à la prison des Beaumettes à Marseille.

### an production · 化二甲基甲基甲基甲基

THE .. de Josethad

prenchères américain

ini ni -

ت خلقه

257

5 Ecresi

M relieve .

A GLE -- '

ST (34 7.... )

**祖郎 (一) (1)** 

ghair is a second

\$60 p.

16 7811 TE

Site 7

A ( 1.22 )

Sant .

g lua (ar

/hi en :- :---

g ameli else (2) (1)

1550cc | 0 c - 0 c | 10

20 50 50 5 THE REPORT OF THE PARTY.

antis confor

Bailete : -- .:: : - . .

lives faired made

Ser Succession on her

berter d'una still

e Steel of he

- 2 de programme ten file

Moraces de bravioni ces d'occumin plub contrat all'home des

· · · il Se graffogue 📽

and Magnette

er de Cattalie

TERRITE SE

1 122 14 **100** 

Fig. Scan Marie

yan ay ayanda d

r e da ministre i

"牙"地口铁 糖 押

du ÉMF 4

Larce In

gers in

\$ 1000

2081# M

SALE STA

4 3 306

Acres 1

i tead#

(E)

H wulg

Pour

exd.

00n #8

TOUR

tare do

**Tuyarta** 

HEART.

Rédi

bion de

réclami exustion

ment d

demøb

COUNTRY

i écra :

dès 197

Huge fi

DOOR D

DOVEC -

i, and

facet,

C. WITH

化二烷甲基 甲烷醇

A Marite

mar Josep Warten, De

and the product of the Tome of the second of the seco

JOURNAL D'UN A å∰i all der de en leer eines, **asker**e 7070534

Service of the servic And the second of the second of Territoria de la compansa del compansa del compansa de la compansa times a many and a theore Gente du mont de la companie de \*\*G€ 3-13. Paumon diamento de local **Società** Società di Colonia de la Carte Thirtie a turn on the transporte Company of the second of the s The contract of the contract o ಚಿತ್ರಗಳ ಕರ್ಮ 12 ಕೆಗಳ 20 ರಾಘಟಕ್ಕೆ Situates de complemation es doma 

יים שנים או יום או Contract of a secretary sugar 18000007 0. 5 565 3016750765 es deables ... Te fai das nombre ne totte stent pas lexit. De Alaste, den tit ibegin inergram has paturaças des maines mortes Western ---- es. Me de l'es. de l'est pas mugo. cur Ware con - 3 teu en et tobbudes

aten mours etc. Te comme Valery. meuren Stere te gamene, mugo a the de son es une devanture ou d tes wes some se time Avant (ex). a feet, Depuis as nest qu'un in dent, un rages. Parce que Napo-Mercu ingra- - a.a. pas honoré la the bar i cace autogrape sons yes

lines dée de se mocher de Hugo, qui lessement densore vas que som des the forth dur he sub-seem pas de

Robbe de l'exil c est Saint-John Perse. dost quand or e retenant; qua s'y the quant of e retenant; que - . The quant in avail ous nen à recuser. it ement in occupant, it bembe, it biton: mars serse are l'exil, c'était lui-te di qu'il allé: . . exil est un geste to tout, a cest of court, a Mil Parat envie neit quand sour.

MIT-JOHN PERSE cont Exit. mais ce MEN PERSE CONT Exil. Mais The Person of the Person of the Carlotte Curil on devote MIRESONE A LIVE OF HERITAGE PER Ces terres /acres, potre délice... > les autenne duquei l'Amrilé du prince Montpense de Sience. « Tu peux. in prince de sience. « Tu perm.

la prince de tare parmi nous, si c'est

la c'est la décider encore que tu vas

con no te ten la ton numeur : on no te pendant la seconde guerre

## SPORTS

Les commentaires attribuent ce verdict à une prise en compte du particularisme corse : un droit à la vengeance personnelle fondé sur les coutumes de l'Île. Autrement dit. sur le territoire de la République française, où la peine de mort est

Si l'oz a le droit de faire sa instice soi-même en Corse, ou bien la Corse

• Fausses factures asiatiques un comité de soutien à dix-huit in-culpés. — Un comité de soutien à dix-huit employés de banque poursuivis dans le cours d'une affaire de ses factures dans les ateliers clandestins du quartier asiatique de Paris (13 arrondissement) vient d'être constitué avec le sontien des syndicats CGT, CFDT et CFTC de la Société générale qui considèrent que les prévenus « sont des lam-pistes ».

En juin dernier, soixante-dix-neuf personnes avait été incalpées et vingt et une d'entre elles, toutes d'origine asiatique, écrouées (le Monde du 11 juin). Parmi les autres prévenus figuraient les dix-huit em-ployés de banques, inculpés de complicité et recel d'escroquerie, et qui avaient été laissés en liberté.

## CORRESPONDANCE

### L'arrêt € modéré » des assises du Rhôné LE DROIT

DE FAIRE JUSTICE

SOHMEME EN CORSE ?

Après la publication dans le Monde daté 28-29 juillet d'un arrêt de la cour d'assise du Rhône. un lecteur de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), M. Raymond Carpentier, nous a adressé le comentaire suivant :

Votre rédacteur qualifie de « modéré » le verdict du 26 juillet au procès des membres du commando corse contre la prison d'Ajac-

supprimée, elle pourrait être appli-quée par un particulier, s'il la juge juste, à la condition qu'il ait un nom consonance méditerranéenne et soit domicilié dans ce département. Ce verdict va-t-il faire jurispru-

dence? Autrement dit, suffira-t-il de se prévaloir d'une culture particulière pour échapper à la loi ? Si on peut tuer par contume, pourquoi ne pas voler, escroquer, torturer, exploiter les enfants par coutume ?

est en France et il faudra l'accepter en France, on bien la Corse n'est pas la France. Et si la contume est acceptée pour la France, il faudra alors entrer dans des complications juridiques qui donnent le vertige, à propos du mariage (polygamie), du droit des femmes (excision : divorce droit des femmes (excision ; divorce à la volonté du mari), de la lapidstion, du terrorisme, de la séquestration, que sais-je encore ? Si l'avenir nons réserve ces « changements », là nous entrons dans un labyrinthe logique. La loi s'appliquerait en fonction de l'origine, de la race, de la religion, ce qui est justement interdit par la loi. Comment dominer ce me à rebours qui octroirait des droits particuliers?

 Demande de non-lieu du parquet pour M- Tateceau. - Le parquet de Rouen vient de déposer une demande de non-lieu en faveur de M= Marie-France Tateceau (le Monde du 26 juillet). La jeune femme avait passé un an en prison, nculpée pour le meurtre de la mère de son compagnon. Un adolescent avait par la suite reconnu avoir tué la vieille dame. Inculpé d'assassinat, il a été écroné.

## UNE CAMÉRA A BORD D'UNE FORMULE 1

Vidéo-clip à fond la caisse... If y aura vingt-six voitures, cheurs de filmer en rond. Un guêpier technique dont les

dimanche 4 soût, à 14 h 30, au départ du Grand Prix d'Aliema-Anglais ont bien failli se tirer les gne de Formule 1. Au volant de l'une d'entre elles, plusieurs millions de pilotes. Grâce à un petit prodige technique, les éléspectateurs du monde entier auront l'impression d'écraser. du bout de leur pantoufle, l'accélérateur de la Renault Elf numéro 14. Une caméra de 3 kilos placée sous l'arceau de la monoplace de François Esnault leur permettra de vivre la course de l'intérieur, en direct et en couleur. Remake en vraie grandeur de Grand Prix, ce film où Yves Montand donnait des sueurs froides aux salles obscures, l'expérience tentée au Nurburgring sera une « première

La télévision s'était déjà invitée à bord de la Lancia de Jean-Claude Andruet aux Vingt-Quatre Heures du Mans 1983. Elle a enfourché, le 16 juin dernier, au Grand Prix motocycliste de Yougoslavie, la 500 cm3 de l'Américain Mamola. Elle ne s'était encore jamais alignée au départ d'un grand prix de Formule 1. « Paradoxalement, cela pose plus de problèmes techniques que sur une moto », explique Bernard Giroux, journaliste à TF 1, qui est à l'origine du projet mené à bien depuis par les sociétés Elf et Thomson.

Pendánt plusieurs années les ingénieurs français ont fait la chasse aux parasites, aux moucherons, aux gravillons et aux gouttes d'huile. Il fallait mettre hors circuit tous ces empêpremiers. Prévue pour le Grand Prix de Grande-Bretagne disputé à Silverstone le 21 juillet, leur tentative a été annulée à la demière minute. « Nous préférons, a commenté Bernie Ecclestone, laisser les Français essuyer les plâtres. » En professionnel de ce genre de spectacle, Bernard Giroux

s'interroge : ∢Les sensations seront-elles aussi fortes que pour la moto ? Pendant ces \* séjours » dans le cockpit, le téléspectateur ne manguera-t-il pas des épisodes essentiels de la course ? » Après avoir fait de la figura-

tion en début de saison chez Brabham, le jeune pilote français François Esnault retrouve à la Régie un volant inespéré. Pour la première fois de la saison, alors que son avenir est menacé. l'écurie française aligne trois voitures au départ : les RE 60 B de Patrick Tambay et Derek Warwick recevant un renfort « prévu de longue date », affirme-t-on chez Renault-Sport, Pour sa rentrée, François Esnault échappera à l'anonymat des milieux de peloton. « L'idéal au contraire serait qu'il se qualifie à mi-grille », disent les tech-niciens esthètes. Pour ce vidéorait aussi qu'il fasse beau ; l'essuie-glace pour caméra de course n'a pas encore été mis

• AUTOMOBILISME abandon de Stig Blomqvist (Audi) au raliye d'Argentine. - Des problèmes de moteur ont contraint le pilote suédois Stig Blomqvist (Audi) à l'abandon dans la deuxième étape du rallye d'Argentine disputée jeadi le soit. À l'issue de cette étape, Timo Salonen (Peugeot 205 turbo 16) occupe une confortable turbo 16) occupe une confortable première piace avec 12 mn et 39 s d'avance sur l'Autrichien Wilfried Wiedner (Audi Quattro) et 18 mm 8 s sur le troisième, son cofquipier Carlos Reuteman. En cas de doublé Sakmen-Reuteman, Peugeot pour-rait être sacré, dès ce railye, cham-

JEUX OLYMPIQUES : Sécul refuse une - organisation commune - avec Pyongyang. -Le ministre sud-coréen des sports, M. Lee Young-Ho, a repoussé, vendredi 2 août, la suggestion nord-coréenne d'une organisation conjointe des JO de 1988 par les deux pays (le Monde du le sout). Jugeant cette proposition déraisonnable. Il a néanmoins déclaré que Séoul était prêt à former une équipe olympique commune avec la Corée du Nord. -(Reuter.)



# culture

### CINÉMA

URREAUX

Obrecht, décédé le start l'avant-demes l'était paris à la le correction de la correction de

976 alors qu'u avait x-sept ans et Maice

Son neveu par #

avan succede Car Qui a durige les deu

executions capitales

avant | abolition de la mort en 1981 : la 977 a la prison de

e de retouré Causelle de retoure de la contraction del contraction de la contraction

Alot of Lassassins

The de nut ans le

mertes a Marselle

lamida Dlandoubi

a non pour avoir to

assine une leune (ile

er de bourreau est une

te famille » en Françe

dix-septieme sade dynastie des Sanson aprié Louis XVII II 73

des Deiblet Andie

neveu par alliance

Derbier et cousin de

stourneaux, les de

e Qui l'ent précédé

umence a office a

a participe a 386 es.

mais ii nien a vramer

24 Pusquinester

executed on their

351 Andre Obrech

Missionre a dell'in

en 1943 pour ne dig

a ! execution de rese

an 948 quang saar

Cu ne Dava: No

'8 ave: Henr Design.

Ini ara, pariba sa

ses executions callie

Medical condemnations

par Andre Opremate

Randt: dat temp

5. actis 2. ----

ette de no en engal

28 ---- 1918-20-

Beaumettes attracte

Έ FORME\

3 Caisse...

A former entities us

technic e um e

nt bett tet# #

Previeting

Grandwistersteiler

ducestant to the

Range of the end

minute of State 297

10 (2) Ser (2) Fair

afess: 1997

tack a

30 1 Carl 56 5875

ies out of the o

TOUR STATE OF SERVICE

3 Gar - 1995)

tateur en europeis

**CO**MPLEY PASSAGES

detur of their or

A let e a le l'agree

reprise to the contract

a um es es estats

premium te a de la str

#5 249 St 245 B

i egund munige<del>ss s</del>t

graphy and the graph of

3 de P. 10 12 12 123-1

Varw to television

TEND OF STATE OF

 $+ \xi \cdot \delta \mathcal{D} = \mathbb{P}_{\mathcal{T}} \cdot \mathbb{P}_{\mathcal{T}}^{-\frac{1}{2}}.$ 

four sales and a section

echapama a salam

BUX OF PARTY

race sind in 1922.

-31/16 1 2 22 To 42 12 TO

esthate 1 1 19 75

1050. 3. 1550 Teb.

-glace T

FJ 525 V 22 5 31 74

ELN OLYMPIQUE

register of a state of the stat

nstre successor and

Yourselfor and

di 2 man a man

weens.

tte des del es propie

P435

resistantian de la companya de que Sala de la Sala de Sala de

42.7

5 ز ر

ford or these

85.7

ΕM

« CINO FEMMES A ABATTRE », de Jonathan Demme « LA CROSSE MAGOUILLE », de Robert Zemeckis

### Surenchères américaines

L'été, rare en œuvres pouvelles de qualité, offre parfois l'occasion de rattraper d'anciens films américains oubliés par les distributeurs. Ainsi de Cinq femmes à abattre, de Jonathan Demme, qui remonte à 1974, et de la Grasse Magouille, de Robert Zemeckis, sorti en Amérique en 1979, que Columbia, la firme productrice, ne jugea pas bon de mon-trer en France après son échec outro-Atlantique.

Cinq femmes à abattre (en anglais Caged Hear, qu'on aurait pu traduire plus judicieusement : la Prison en folie), n'est pas un polar comme le laisse supposer le titre français, mais un film sur les prisons, une prison assez particulière, pour femmes. De bien jolies femmes Jonathan Demme, à qui le Festival international de Rotterdam readit bommage en janvier dernier. y révèle une maîtrise narrative rare, même s'il est moins exigeant sur le choix des moyens, un scénario bourré de clichés.

Sa prison relève plus du musée des horreurs que du simple rassemblement de beautés en tout genre, les aventures les plus abracadabrantes vont alterner sous nos yeux. La directrice (Barbara Steele) est une vieille fille frustrée clouée à son fauteuil roulant, le médecin un Don Juan de sous-préfecture jouant les Mengele au petit pied. Les cinq femmes du titre montent in extremis nn coup fumant, lors d'une opération suicide digne d'un règlement de comptes à Chicago. La parodie finale efface tout élément de réa-

Par contre, la Grosse Magouille (en anglais : Used Cars, voitures d'occasion, plus conforme à l'esprit du sujet) fut en son temps une œuvre assez ambitieuse de Robert Zemeckis, ancien élève de USC, l'université de Californie du Sud, pépinière de la nouvelle vague hollywoodienne, et consin de Steven Spielberg, qui produisait lui-même le film au moment où il réalisait, tonjours pour Columbia, 1941.

Deux frères, joués tous les deux par Jack Warden, vendent des voitures d'occasion de part et d'autre de la même rue principale. L'un est un requin, l'autre un bon papa gâteau qui meurt par la faute de son frangin. Le méchant frère se voit déjà hériter d'une tranche supplé-mentaire de gâcau, quand interviennent un jeune loup aux ambitions Politiques affirmées, Kurt Russell, il vise le Sénat, et la fille du défunt. Le silm s'achève en apothéose, avec un procès picaresque, où la jeune femme, deus ex machina, ayant repris le fonds de son père, doit prouver à la justice, comme l'annonce sa publicité, que ses voi-tures mises bout à bout occupent I mile de longueur sur la grande rue.

Morceau de bravoure, trois cents voitures d'occasion plus ou moins en lambeaux assluent de toute part, cavalcade grotesque où c'est à qui en rajoutera dans l'invraisemblable. La Grosse Magouille se vent une satire de « la libre entreprise à l'américaine » désendue par le commerce de l'occasion. Robert Zemeckis, s'il ne met pas toujours dans le mille, nous laisse l'arrièregoût du film extraordinaire qu'il aurait pu tourner.

### LOUIS MARCORELLES. \* Voir les films nouveaux.

• Rivoli-Beaubourg - M. Jack Lang, ministre de la culture, a alloué une subvention de 1 500 000 francs au cinéma parisien «Le Rivoli Beaubourg», endom-magé par un attentat antisémite le 29 mars dernier, alors qu'il abritait le IVe Festival international du cinéma juif (le Monde du 31 avril). Cette subvention tout à fait excep-tionnelle, qui convrira les trois quarts des travaux, s'explique par la volonté du ministre de « porter témoignage de ce qu'un attentat de caracière raciste, ne peut en aucun

cas condamner une salle de cinéma à la fermeture .

### LES ARTS PLASTIQUES DESCENDENT DANS LA RUE

## Vingt nouveaux monuments pour Paris

rand a fait discrètement le tour de Paris pour s'assurer que les commandes de l'Etat aux artistes français avaient été exécutées et cessivement dans la cour d'arrivée de la gare provisoirement placé la statue de Léon Blum

pour les Parisiens un véritable festi-

val des arts plastiques. Manifesta-

tions et inaugurations vont se succé-der à un rythme jameis vu depuis le Second Empire. Pour ce feu d'arti-fice, la Ville et l'État semblent riva-

La saison débutera par l'extraor-dinaire commaillotage du Pont-Neuf

imaginé par Christo (votr encadré). Le 24 septembre, l'intérêt se portera

vers le square de Choisy, dans le

treizième arrondissement. M. Jao-ques Toubon, maire du secteur et

passionné d'art moderne, a fait ache-

ter par la Ville l'immense structure métallique assemblée par l'artiste américain Richard Ferra et baptisée

Clara Clara. Le sculpteur sera pré-sent et contrôlera lui-même l'instal-

lation de son œuvre (36 mètres de long, 3,40 mètres de haut) par un

camion-grue venu spécialement

Deux jours plus tard, c'est l'ave-

nue de l'Opéra qui sera le point de mire. M. Jack Lang, ministre de la

culture, ouvrira au public le Centre national des arts plastiques, dont la

facade a été commandée au virtuose

da trompe-l'œil, le peintre italien

Fabio Rieti. Voilà un nouvel orne-

ment de la célèbre avenue qui ne

manquera pas de susciter des com-mentaires aussi passionnés que

Puis viendra le tour des statues.

Après deux ans d'études, de pour-

parlers et de travail, le programme lancé par le chef de l'Etat et son

ministre de la culture entre dans sa

phase spectaculaire. Il s'agissait

d'encourager la création dans le domaine des arts plastiques en pas-sant des commandes publiques.

L'Etat a donné l'exemple et, à

l'exception de Paris, qui a ses pro-

pres projets, bon nombre de grandes villes out suivi. En 1985, plus de

forte.

d'Allemagne.

Le lundi 29 juillet, M. François Mitter- Saint-Lazare, où se dressent depuis peu demandée au jeune artiste Philippe Garel. deux œuvres du sculpteur Arman, sur la Ce même jour, le préfet de Paris a signé le place de l'Arsenal, où a été disposé l'hommage à Arthur Rimbaud du à Ipousteguy, et disposées selon ses vœux. Il s'est rendu suc- dans les jardins du musée Rodin, où l'on a

permis de construire de la Tour aux Figures, œuvre monumentale de Jean Dubuffet qui sera érigée dans l'île Saint-

La rentrée de septembre sera 90 millions de francs sont consacrés let et la marquisé de Ffers part en à cela, et les budgets dépasseront guerre contre les fontaines en inox imaginées par Pol Bury, les person-Maintenant les œuvres sortent des atcliers. Les habitants du dixième arrondissement auront droit à une colonne blanche et bleue dressée square Villemin : l'hommage rendu s'insurgent aussi contre l'aménage-ment de la cour d'honneur que pro-pose Daniel Buren à la place de l'actuel parking à voitures. L'artiste à Albert Camus et à la Méditerranée par Bernard Pagès. Au Palais de Chaillot, c'est naturellement Jean Vilar statufié par Schlegel qui prenvondrait dessiner un damier de mardra place, mais l'œuvre qui surpren-dra le plus sera sans doute le cenbre d'où émergeront ici et là des troncons de colonne. « On veut défitaure de bronze doré de 4 mètres de gurer le Palais-Royal », s'écrient les haut qui se dressera au pied de la tour Montparnasse, dans l'axe de la opposants, qui s'indignent du feu vert déjà donné par la Commission rue de Rennes : Picasso vu par supérieure des monuments histori-César. Ce sera en tout cas la plus

Et ce n'est pas fini. D'autres commandes sont déjà passées par M. Lang et en cours d'exécution. nages en bronze que le sculpteur Ces œuvres que l'on verra en 1986 Garonste veut planter sur les orneront les voies de communica-pelouses et la Naissance de Pégase qu'Anne et Patrick Poirier ont salle des pas-perdus de la gare conçue pour le bassin central. Ils d'Austerlitz de deux vastes pan-s'insurgent aussi contre l'aménage-neaux de 110 mètres carrés chacun. Son collègue Bazaine s'échinera sur les voîtes de la station de métro Cluny. Michèle Blondel installera une fontaine de verre de Baccarat devant la gare de l'Est et Soto une harpe métallique rouge et bleu de 15 mètres de haut devant l'aérogare d' Orly.

> L'apothéose de ce programme sera la Porte de Paris dressée sur

### Dragon à Marseille

grande statue équestre de ce siècle.

100 millions l'an prochain.

Comme la statue-menhir représentant Georges Pompidou et la tour de Jean Dubuffet, certaines œuvres sont bien difficiles à caser. La Ville de Paris a dit non à l'installation de la statue de Léon Blum sur la place du même nom dans le dixième arrondissement. On la plantera dans le jardin des Tuileries, domaine de l'Etat. La flamme de bronze imaginée par Michèle Forgeois pour évo-quer le souvenir de l'héroine de la ésistance Bertie Albande 2006 stance Bertie Albrecht a été refusée par les élus du septième arronment, et il n'est même pas question de leur proposer d'héberger le buste d'Aragon sculpté par Hucleux. La flamme ira à Marseille, chez Gaston Defferre, qui ne demande pas mieux, et Aragon aux Tuileries, qui deviendront ainsi le Salon des refusés».

Les projets concernant le Palais-Royal sont eux aussi âprement contestés. Une pétition lancée par l'ancien ministre Raymond Tribou-

### Le Pont-Neuf sous les voiles

la tour Eiffel à des Américains trop confiants. Cette fois, les Parisiens sont pris au mot : en septembre, Christo emballe le Pont-Neuf. Christo Javachaff, artiste américain d'origine bulgare, et qui a vécu à Paris de 1958 à 1964, caresse ce rêve depuis lors. Avant de se fixer sur le doyen des ponts de la capitale, il hésitait : l'arc de triomphe ? l'Ecole militaire ?

Christo est un emballeur en grand : en 1976, il tend près de San-Francisco une barrière de nylon de 40 kilomètres de long, sa « Running Fence ». En 1983, la baie de Miami s'étoile de fiaques rôses : ce sont ses « Surrounded Islands », petites îles entourées de toile flottante — 65 000 mètres cerrés au total.

Au printemps dernier, une exposition de la Kunsthalle de Hambourg, relayée en mai juin par la fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence, rendait compte de cette dernière expérience, et proposait à la vente des dessins, des photos et des échantillons de l'œuvre (le Monde du 10 avril). Christo à besoin d'argent : il se finance tout seul. Pour l'a habillage » du Ponttions de francs, ni l'Etat ni la ville ne paieront un centime. La liste des fournitures est homérique : 40 000 mètres carrés de toile ignifugée, couleur muraille, à reflets dorés, pour emballer, et 11 kilomètres de corde pour attacher le tout. Seule la chaussée et la statue de Henri IV v échapperont. L'« habiltage » s'effectuers du

du 26 août au 23 septembre, il restera en place deux semaines. Les guides de Chamonix sont embauchés pour installer le tout. sans compter les hommesgrenouilles et plus d'une centaine d'étudiants chargés de surveiller l'œuvre jour et nuit, et d'expli-quer la démarche aux passants.

Expliquer, convaincre, l'artiste en a l'habitude ; mais la tâche était apparemment plus ardue en France qu'aux USA : il a fallu sept ans de négociations pour que l'unanimité se fasse enfin. La Mairie de Paris vient de donner son accord. Christo emballe le Pont-Neuf pour qu'on le remarque. En septembre, devant la Samaritaine, toutes les chances sont de son côté.

F. No.

Bien d'antres œuvres trouveront l'autoroute du Sud par Bernard Leclere, Koenig et de Lattre) place de Fontenoy, le capitaine Dreyfus dans la cour de l'ancienne Ecole polytechnique, Georges Bernanos près de la Closerie des Lilas, Edmond Rostand an Jardin des Plantes, et un hommage au surréa-lisme boulevard Raspail. Tout cela sera offert aux Parisiens avant que l'année ne s'achève. - De quoi avoir une indigestion », grognent certains représentants de l'opposition, qui parlent de . mégalomanie . et

d'« hystérie commémorative »... Pourtant, la Ville de Paris mijote, elle aussi, de faire célébrer par des artistes Saint-Exupéry, Théophraste Renaudot et même l'ingénieur Marc Seguin, qui inventa la locomotive à

leur place plus sereinement. Les sta- Venet, jeune artiste français qui fait tues des quatres maréchaux (Juin, carrière au Etats-Unis. An milien des rochers de Fontainbleau, au sommet d'une côte, quelques kilo-mètres avant le péage, un demicercle de 40 mêtres de haut dessinera une sorte d'arc-en-ciel. Il sera achevé à peu près en même temps que la Tour aux Figures de Jean Dubuffet, qui, à 34 mètres au dessus de la Seine, sera visible du boulevard périphérique.

> Commandes, esquisses, maquettes et financement sont trop avancés pour être remis en cause. La scule question que l'on se pose désormais est celle-ci : qui de rera tous ces monuments?

MARC AMBROISE-RENDU.

## JOURNAL D'UN AMATEUR, par Philippe Boucher -

OURQUOI, à l'idée de vacances, asso-cier celle de l'euril messes du loisir, la souffrance de la terre perdue? Comme s'il n'était de bonheur de partir, la crainte que tout disparaisse, ici ; que tout soit vide, là-bas?

Le petit baluchon d'amitié qui, jour après jour, aide à pousser un pied devant l'autre, à enchaîner une idée à l'autre, ne se transporte pas. Il est instable comme une chimie hésitante, comme un alliage dépourvu d'équilibre (l'acier ou l'homme) toujours près de crouler chacun cache la recette intransmissible.

L'exil. Orgueilleuse attitude qu'un rocher immortalise. Ou bien noble sanction que le pouvoir n'accordait qu'à ses adversaires les plus considérables. L'exit ne fait pas nombre. Les peuples ne connaissent pas l'exil. Ils migrent, à l'instar des troupeaux cherchant de meilleurs pâturages, des maîtres moins rudes ou des dieux moins terribles.

Le poète de l'exil, ce n'est pas Hugo, qui s'en va parce qu'il n'a rien eu, et rapplique dès qu'il y a de quoi glaner honneurs et places. Il en mourra étouffé, comme Valéry, autre matteur en scène de lui-même. Hugo 8 beau faire de son exil une devanture où il exhibe des livres portant ce titre (Avant l'exil, Pendant l'exil, Depuis l'exil), il n'est qu'un exilé du dépit, un rageur. Parce que Napoléon III, neveu ingrat, n'avait pas honoré la dette due par l'oncle embaumé sous les

La sotte idée de se moquer de Hugo, qui rend l'assaillant dérisoire. Mais que sont des châteaux forts qui ne subissent pas de sièges ?

Le poète de l'exil, c'est Saint-John Perse, qui le choisit quand on le retenait; qui s'y maintint quand il n'avait plus rien à récuser, ni jaloux, ni ennemi, ni occupant, ni bombe, ni proscription; mais parce que l'exil, c'était luimême, où qu'il allât (1). L'exil est un geste pour soi, dont l'envie naît quand tout, à d'autres, paraît apaisé - ou perdu, c'est-

AINT-JOHN PERSE écrit Exil, mais ce n'est pas sous ca titre qu'il en dévoile les ressorts : « Nous n'habiterons pas toujours ces terres jaunes, notre délice... ». puisque « toute la misère du monde appelle le pilote au large des estuaires ». D'Anabase à Neiges, l'homme qui s'écarte se compose et se décompose de mots, pour dessiner un voyage au terme duquel l'Amitié du prince est une récompense de silence. « Tu peux, dit-il à ce prince, te taire parmi nous, si c'est là ton humeur; ou décider encore que tu vas seul, si c'est là ton humeur : on ne te demande que d'être là ! »

Interrogé sur la raison d'être d'Exil (écrit aux Etats-Unis pendant la seconde guerre

mondiale). Saint-John Perse fait connaître qu'Exil « n'est pas une image de la Résistance (mais) un poème de l'éternité de l'exil dans la condition humaine » (Figaro littéraire, poète est tel parce qu'il est délivré de l'Histoire, c'est-à-dise indifférent au reflet écoiste qu'il pourrait y inscrire : sa gloire. Exil est un poème né de rien et fait de rien... >

Comme si, per cette phrase, Saint-John Perse, né en 1887 Marie-René Alexis Saint-Léger Léger, réconciliait diplomatie et poésie; l'Académie, dont il ne fut pas, et le Quai. dont Vichy le chassa, déjà parti.

# Exil

'EXIL n'est qu'en soi. Le pouvoir politique en pervertit la pureté en lui conférant une couleur de punition publique. Il le vulgarise. Quoi de plus triste que cette loi de 1886 qui éloigna de leur terre, leur vie durant, les chefs des familles « ayant régné sur la France »; parce qu'un de ceux-ci avait marié sa fille avec trop d'éclat et que Jules Grévy, le premier (vrai) président de la République, avait pris peur!

Pour qui décampe, la peur ne fait pas un exil, mais une fuite, une débandade, un abandon de poste. Le comte d'Artois suant de trouille après le 14 juillet n'est qu'un émigré. tare dont nul sacre ne pouvait le laver. Les fuyards de mai 1981, qui se voyaient dejà passés au fil de quelque couteau rouge, évalusient leur courage à la mesure d'un barème

Réduit à l'état d'argument politique, l'exil n'est plus qu'un outil de code pénal, un trom-bion de procureur bavard bavant de vanité à réclamer une manière de mort civile. C'est la situation de Sakharov, frappé de banissement et non pas maître de son exil, mais demeurant, de ce côté-ci du soleil, l'e Homme-très-attrayant, ô Sanscoutume-parmi-nous, ô Dissident! », comme: l'écrit prémonitoirement Saint-John Perse dès 1924 dans Amitié du prince.

L'exil est-il romantique ou classique? Hugo l'effervescent a encore tout gâché. Au point de contaminer ce qui fut avant lui et de nover de larmes et de tremblements les gestes les plus orgueilleux. Vues d'aujourd'hui au travers de l'opaque romantisme, l'abdication de Christine de Suède n'est plus que la résultat d'une passion amoureuse.

l'abdication de Charles Quint une reddition devant la visillesse. Alors que abdiquer librement, c'est l'exil des souverains que leurs sujets aiment encore. A la manière de feu Charlotte de Luxembourg remettant sp nément un sceptre qu'elle tenait d'une main

Classique, l'exil, naturellement, puisqu'il est una décision : le refus de durer, de prendre tout de son temps, de s'attarder « en tous lieux vains et fades où git le goût de la

OUTE poésie est exil, tout poète exilé. Parce que le poète est affranchi de l'obligation de plaire. La poésie donne des complices plutôt que des lecteurs. Entre le poème et celui qui, de l'œil, s'en empare, il y a peu de place pour l'intelligence. Le cerveau n'est pas le meilleur truchement pour relier le poème et celui qui s'y plonge.

La poésie est libre parce qu'inadaptable Comme on le dit d'un rebelle. La danse, à la rigueur, se marie au poème, par les canaux de la musique. D'un Après-midi mallarméen. Debussy déduit, rare exemple, un prélude qu'un Faune mouvra (mouvoir, verbe aujourd'hui atrophié de la plupart de ses temps grammeticaux).

La poésie est heureusement protégée de ces « droits dérivés » qu'une loi prévoit désonnais pour le plus grand péril des créateurs. A tant faire que de les protéger, mieux eût valu les préserver aussi de la tentation du

La poésie est libre, parce qu'à l'abri du pouvoir, qui ne s'y intéresse pas parce qu'il ne craint rien d'elle. Le poète de cour n'appartient plus qu'à la cour; Racine y finit en quenouille et Ronsard s'y dévoie. Les farouches auteurs contemporains qui font antichambre à la culture devraient se le rappeler. Le pouvoir cherche ses créatures parmi ses protégés.

• T alors ? Pourquoi Saint-John Perse ? Pourquoi maintenant ? La réponse n'aurait pas plus d'intérêt que la question n'a d'obiet. La poésie n'est qu'une nécessité, comme telle extérieure à toute idée de démonstration. Parce qu'elle est ce qui guérit de l'exil, un voyage in petto, prisme pour voir le monde en se détournant du monde : « lire, vivre où mènent les mots ».

(1) Depuis peu revenu en France, Saint-John Perse écrit le 9 septembre 1958 à une amie d'Amé-rique : « Seralt-ce la fin d'un exil? Ou seulement d'un nomadisme?... Me voici donc en terre française, le dos encore à la mer. Et qu'est-ce vivre,

The state of the s

### **Concerts Radio France** abonnez-vous 524.18.18\* **N**OUVEL ORCHESTRE ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE **PHILHARMONIQUE** Ō SAISON LYRIQUE PRESTIGE DE TETRALOGIE LA MUSIQUE MUSIQUE MUSIQUES DE CHAMBRE SACREES 81 concerts - 16 séries ERTS Pour tous renseignements: Dans le grand hall de la Maison de Radio France, au Théâtre des Champs-Elysées, Saile Pleyel et Saile Gaveau. e Par correspondance à : Radio France, bureau 4110, 75786 PARIS CEDEX 16. Par téléphone: nº 524.19.54, 524.15.16.

COPIES COULEURS PROFESSIONNELLES sur papier Ilford Cibachrome ou sur film ETRAVE 38, AV. DAUMESNIL PARIS-12è 2347.21.32

্তিক সংগ্ৰহন সংগ্ৰহণ সংগ্ৰহণ সংগ্ৰহণ সংগ্ৰহণ সংগ্ৰহণ

en automorphism in the mark

and the second seco

The Company of Street gard

House to

and an profession

e e a se democr

i kare se a se. Garago

- - -

ITS NOR VEHIER

La fin d'un

18 - 1 18 - 1

2000 1900 1000

æ a (125 )

·\*....

eregie i

. .

· . .

. . . .

. . . .

 $E_{20\%}$  :

u<sub>wil</sub>. ber -

lop de priva

atrop d'Eta:...

Clicat ...

Per Ce ...

u.

koe. E port.

1.0

Per de la constitución de la con

Ar serve to the serve political designation of the second s

Photosic Science Services

Brunning Trans

au pris de l'au

and the series of the series

the liste reger

20

## théâtre

BOUFFES-PARISIENS (296-60-24), CLOITRE DES BILLETTES (523-49-78), 19 h 30 : Le blé se couche. 49-78), 19 h 30 : Le blé se couche.

COMEDIE CAUMARTIN (742-43-41), DAUNOU (261-69-14), 21 h : le Canard à

DEX HEURES (606-07-48), 22 h : Schnes ESPACE KIRON (373-50-25), 20 h 30 : in on my Boots, I'm Goin'to my Roots (Farid Chonel) ESPACE MARAIS (366-90-14), 18 h 30 : GALERIE 55 (326-63-51), 19 h : Sexual Perversity in Chicago; 21 h : Madame's Late Mother.

LUCERNAIRE (544-57-34), 20 h : I. C'est rigolo; II. 18 h : Parlous français re 2; 20 h : Chôme qui peut; 21 h 45 : Commedia dell'arte: Petite aulie, 21 h 30 : Pue des muits blanches. MATHURINS (265-90-00), 21 h : les Mystères du confessionnal.

ŒUVRE (874-42-52), 21 h : Comment devenir une mère juive en dix leçous. PALAIS-ROYAL (297-59-81), 20 h 45 : le

PORTE ST-MARTIN (607-37-53). POTENIÈRE (261-44-16), 21 h : En came-SAINT-GEORGES (878-63-47), 20 h 45 :

THEATRE D'EDGAR (322-11-02), 20 h 15 : les Babes-cadres ; 22 h : Nous on fait où on nous dit de faire.

TOURTOUR (887-82-48), 18 h 30 : Merveilleux épouvantail ; 20 h 30 : Agatha ; 22 h 30 : Tango pile et face. VARIÉTÉS (233-09-92), 20 h 45 :

### Les cafés-théâtres

ATHLÉTIC (624-03-83), 20 b 30: la AU BEC FIN (296-29-35), 20 h 30 : Chants d'elles; 22 h : Crazy Cocktail ; 23 h 15 : Banc d'essai des jeunes. BLANCS-MANTEAUX (887-15-84), L

20 h 15 : Areuh = MC2; 21 h 30 : les Démonses loulou; 22 h 30 : les Sacrés Monstres. — IL 21 h 30 : Sauvez les bébés femmes; 22 h 30 : Fin de siècle. BOURVIL (373-47-84), 21 h 15 : Y'en a

CAFÉ D'EDGAR (320-85-11), L 20 h 15 : Tiens voilà deux boadins; 21 h 30 : Man-geuses d'hommes; 22 h 30 : Orties de xxxxx IL 20 h 15 : Ça ba 21 h 30 : Le chromosome chatoni 22 h 30 : Elles nous veulent toutes.

CAFÉ DE LA GARE (549-27-78), 20 h 30 : Riez, riez, profitez-ea...; 22 h : les Méthodes de Camille Bourreau. PETIT CASINO (278-36-50), 21 h: Noa je n'ai pas disparu; 22 h 15 : Ça va gicler chez les bourgeois.
POINT-VIRGULE (278-67-03), 20 h 30:

La danse MAIRIE DU IV (278-60-86), 21 h : Bal-

### Le music-hall

CAVEAU DES OUBLIETTES (354-94-97), 21 h : Chansons françaises. ÉLYSÉES-MONTMARTRE 25-15), 21 h : Boulevard do musi ESPLANADE DE LA DÉFENSE, 22 h : Broadway Hollywood (speciacle gra-

GYMNASE (246-79-79), 21 h : Thierry le TOURTOUR (887-82-48), 22 h 30: Tango pile et face.

La Table Verte, 22 h : Ch. Chanel (Dow-land, Bach, Vills-Lobos). Sainte-Chapelle, 18 h 45 et 21 h : Ara Anticua de Paris. Eglise Saint-Médard, 21 h : G. Furnet, R. Siegel (Vivaldi).

### Jazz, pop, rock, folk

CAVEAU DE LA HUCHETTE (326-65-05), 21 h 30 : G. Mighty Flea Commons. FONDATION ARTAUD (582-66-77), 23 h : Steeve Grossma

MEMPHIS MELODY (329-60-73), 20 h 30, 22 h : Have Perce; à 0 h 30 : MONTANA (548-93-08), 22 b : R. Untre-

NEW MORNING (523-51-41), 21 h 30: PETIT OPPORTUN (236-01-36), 23 h : M. Solal, P. Carstini, T. Rabesco. PHIL'ONE (776-44-26), 22 h : G. L Brass

SLOW CLUB (233-84-30), 21 h 30 : SUNSET (261-46-60), 23 h : D. Lockwood MAILLETZ (354-00-79), TROIS 23 houres : Voices of America, Paul

TROTTORES DE BUENOS-AIRES (260-44-41), 22 h 30 : A. Peson, R. Pe-linski, E. Klainer. XX Festival estival

de Paris

(354-84-96)MAIRIE DU V\*, 18 h 30 : F. Pierre, I. Ho-neyman, Cl. Villevieille (Berio, Cle-menti, Constant...).

## cinéma

Les films marqués (\*) sont interdits sux ons de treixe sus, (\*\*) sux mains de dix-

### La Cinémathèque CHAILLOT (784-24-24)

Carte blanche à P. Vecchiali ; 16 h, l'Anberge du Petit Dragon, de J. de Limnr; 19 h, le Bébé de l'escadron, de R. Sti; 21 h : Cinéma japonais contemporain (3 partie) : Ville de septembre, de Y. Hi-

BEAUBOURG (278-35-57) 17 h, Science-Sction et fantastique : Carse of the fly, de Don Sharp ; 19 h, As-pects du cinéma chinois : Nni Rei Sei, de Z. Huanz-Hang.

### Les exclusivités

AMADEUS (A., v.o.): Vendôme, 2 (742-97-52); Lucentaire, 6 (544-57-34); George-V, 3 (562-41-46); Parnassiens, 14 (320-30-19).

ANGES SE FENDENT LA ES ANGES SE FEMBENI LA GUEULE (A. v.a.): Forum Oriente, S- (633-79-38); Marignan, 8- (339-92-82); v.f.: Impérial Pathé, 2- (742-72-52); Fauvette, 13- (331-56-86); Montparnasse Pathé, 14- (320-12-06); Pathé Cirira 18- (572-46-01) chy, 18 (522-46-01).

L'ARBRE SOUS LA MER (Fr.): Grand Pavois (H. sp.), 15 (554-46-85). L'AVENTURE DES EWOKS (A., v.f.): Saint-Ambroise, 11 (700-89-16).

### Le Monde Informations Spectacles 281 26 20

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles (de 11 h à 21 h sauf dimanches et jours fériés) Réservation et prix préférentiels avec la Carte Club

### Vendredi 2 aoûtt

10-82).

(805-51-33).

BABY (A., v.f.) : Napoléon, 17º (267-LE BAISER DE LA FEMME ARAI-GNEE (Brés., v.o.): Ciné Beaubourg, 3 (271-52-36); Olympic Luxembourg, 6 (633-97-77); Parsessions, 14 (335-

LE BÉBÉ SCHIROUMPF (Belga): Templiars, 3º (772-94-56); Grand Pavois, 15º (554-46-85); Botte à films, 17º (622-44-21).

(544-43-14). COCAINE (A, v.o.) (\*) : Denfert, 14 CONTES CLANDESTINS (Fr.), Républic, 11• (805-51-33).

(607-87-61).

POLICE ACADEMY 2: AU BOULOT (A., v.a): George-V, \$ (562-41-46); Marignan, \$ (359-92-82). - V.f.: Français, 9: (770-33-88); Maxéville, 9: (770-72-86); Gaumout Sud, 14: (320-12-06); Montparnasse Pathé, 14: (320-12-06); Pathé Wepler, 18: (522-46-01); Tourelles, 20: (364-51-98). LA DÉCHIRURE (A., v.o.) : Cinoches, 6° (633-10-82) ; v.f. : Opéra Night, 2° (296-

93-40) : Images, 18- (522-47-94). DESIDERIO (Rt., v.o. ) : Cinoches, 6-

41-46).

LES ENFANTS (Fr.), Saint-André-des-Arts, 6 (326-48-18); Rialto, 19 (607-87-61).

ESCALIER C (Fr.): Forum 1 (297-53-74); Paramount Odéon, 6 (325-59-83); Colisée, 8 (359-29-46); Paramount Opéra, 9 (742-56-31); Paramount Montparnasse, 14 (335-30-40); Convention Saint-Charles, 15 (579-33-00); Gambetta, 20 (636-10-96).

LE FEU SOUS LA PEAU (Fr): Para-mount Marivaux. 2- (296-80-40); Saint-

LÉ FLIC DE BEVERLY HILLS (A., v.o.): Marignan, & (359-92-82); v.f.: Paramount Marivaux, 2 (296-80-40).

L'HISTOIRE SANS FIN (All., v.f.):
Boîte à films, 17 (622-44-21); SaintAmbroise (H. sp.), 11 (700-89-16). LES JOURS ET LES NUTTS DE CHINA BLUE (A., v.o.) (\*\*) Ciné Beaubourg, 3\* (271-52-36); UGC Odéon, 6\* (225-10-30); UGC Champa Elysées, 8\* (562-30-40).

v.O.): Olympic Limmbourg, 6 (633-97-77).

MARATHON ELLER (A., v.f.): Para-mount City, 8 (562-45-76); Paramount Galaxie, 13 (580-18-03).

## MARCHE A L'OMBRE (Fr.): Arcades, 2 (233-54-58).

NOM DE CODE: OIES SAUVAGES (A., v.o.): Ambassade, 8° (359-19-08); v.f.: Richelieu, 2° (233-56-70); Saint-Lazare Pasquier, 8° (3873-543; Gafté Rochechouart, 9° (878-81-77).

NOSTALGHIA (It., v.o.) : Bonsparte, 6

LA NUIT PORTE JARRETELLES (Fr.)

(\*) : Saint-Ambroise, 11º (700-89-16) ; Denfert, 14º (321-41-01) : Républic, 11º

LES NUITS CHAUDES DE CLÉOPA-

LES NUITS DE LA PLEINE LUNE (Fr.): Républic Cinéma, 11° (805-51-33).

PARIS TEXAS (A., v.o.) : Ciné Bezu-bourg, 3\* (271-51-36).

PÉRIL EN LA DEMEURE (Fr.): Grand Pavois, 15 (554-46-85): Rialto, 19-(607-87-61).

PORTÉS DISPARUS (A., v.f.) : Lumière, 9 (246-49-07) ; Paris Ciné, 10 (770-21-71).

POULET AU VINAIGRE (Pr.) : Épéc de

RENDEZ-VOUS (fr.): UGC Danton, 6\* (225-10-30); UGC Rotonde, 6\* (574-94-94); UGC Biarritz, 8\* (562-20-40).

LA ROSE POURPRE DU CAIRE (A.,

SANG POUR SANG (A., v.o.) (\*):
Forum, != (297-53-74); Quintette, 5r
(633-79-38); Paramount Mercury, 8r
(562-75-90). - V.f.: Paramount Opéra,
9r (742-56-31); Paramount Galaxie, 13r
(580-18-03); Paramount Montparnasse,
14s (733-31-30-40)

SHOAH (Fr.) : Olympic Luxembourg, 6-(633-97-77) : Olympic, 14- (544-43-14).

(633-97-77): Olympic, 14" (344-43-14).

LES SPÉCIALISTES (Fr.): Publicis
Matignom, 8" (359-31-97).

SPÉCIAL POLICE (Fr.): Rex. 2" (23683-93): UGC Odéon, 6" (225-10-30):
UGC Montparname, 6" (575-94-94):
UGC Normandie, 8" (563-16-16): UGC
Gobelins, 13" (336-23-44): UGC
Convention, 15" (574-93-40).

STAPMAN (A. V.): Parnament Odéon.

STARMAN (A., v.o.): Paramount Odéon, 6' (325-59-83): Ambassade, 8' (359-19-08). - V.f: Paramount Opéra, 9-(742-56-31).

STEAMING (A., v.o.) : Cinoches, 6\* (633-10-82).

14 (335-30-40).

v.o.) : Gaumont Halles, 1" (297-49-70) ; Studio de la Harpe, 5 (634-25-52) ;

Bois, 5: (337-57-47).

14 (327-52-37).

TRE (it., v.f.) (\*\*), UGC Ermitage, 8\* (563-16-16); Maxéville, 9\* (770-72-86).

**建プリング** かん アナン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・ア

MARIA'S LOVERS (A., v.a.): Templiers, 3 (272-94-56); UGC Rotonde, 6 (574-94-94); Calypso, 17 (380-30-11).

MASK (A., v.f.): Impérial, 2 (742-75); 72-52). MISHIMA (A.) : Cinoches, 6 (633-

BEDY (A., v.o.): Forum, 1\* (297-53-74); Hautefeuille, & (633-79-38); Marignan, & (359-92-82); Parmaniens, 14 (320-30-19). - V.f.: Capri, 2\* (508-11-69); Mantparmesse Pathé, 1\* (320-12-06).

BRAZIL (Brit., v.o.) : Parnassiens, 14-(320-30-19). CARMEN (Saura) (v.o.) : Calypso, 17-(380-30-11).

CHOOSE ME (A., v.o.): Reflet Logos I, 5º (354-42-34); Olympic Entrepôt, 14º

COTTON CLUB (A., v.o.): Studio de la Contrescarpe, 5 (325-78-37). DAVID, TROMAS ET LES AUTRES (Fr.): UGC Biarritz, 8" (562-20-40).

(633-10-82); v.I.: Optra Night, 2° (296-62-56).

LE DERNIEE DERAGON (A., v.o.): Forum Orient Express, 1° (233-42-26); UGC Danton, 6° (225-10-30); UGC Montparnasse, 6° (574-94-94); UGC Boulevard, 9° (574-95-40); UGC Gare de Lyon, 12° (343-01-59); UGC Gobelins, 13° (336-23-44); Mistral, 14° (539-52-43); UGC Convertion, 15° (574-93-40); UGC Convertion, 15° (574-93-60); UGC Convertion, 15° (574-94-60); UGC Convertion, 15° (574-94-94); UGC Convertion, 15° (574-94

DÉTECTIVE (Fr.) : Studio Cujes, 5º (354-99-22). L'EAU ET LES HOMMES (Fr.) : EMMANUELLE IV. George-V, 8 (562-

Studio de la Harpa, 5 (634-25-52); Paramount Odéon, 6 (325-59-83); Pagode, 7 (705-12-15); Gaumont Champa-Elysées, 8 (359-04-67); Escurial, 13 (707-28-04); Bienvenlie-Montparnasse, 15 (544-25-02); 14 Julielt Beaugrenelle, 15 (575-79-79). V.f.: Richelieu, 2 (233-56-70); Paramount Opéra, 9 (742-56-31); Gaumont Sud, 14 (327-84-50); Gaumont Convention, 15 (828-42-27).

LA ROUTE DES INDES (A., v.o.): Gaumont Ambassade, 8 (359-19-08). V.f.: Berlitz, 2 (742-60-33).

SALE TEMPS POUR UN FLIC, (A., Lazare Pasquier, 8 (387-35-43); Paramount City, 8 (562-45-76); Paramount Montparnasse, 14 (335-30-40).

Paramount Marivaux, 2 (296-80-40).

LA FORET D'ÉMERAUDE (A., v.o.):
Gaumont Halles, 1e (297-49-70); Bretagne, 6e (222-57-97); UGC Danton, 6e (225-10-30); Marigman, 8e (359-92-82);
Publicis Champs-Elysées, 8e (720-76-23); Kinopassorama, 15e (306-50-50); v.f.: Rex, 2e (235-83-93);
Saint-Lazare Pasquier, 8e (387-35-43);
Français, 9e (770-33-88); Nation, 12e (343-04-67); Fauvette, 13e (331-60-74); Montparnasse Pathé, 14e (320-12-06); Gaumont Convention, 15e (828-42-27); Pathé Wépler, 18e (522-46-01);
Gambetta, 20e (636-10-96).

GREYSTOKE, LA LÉGENDE DE TAR-

GREYSTORE, LA LÉGENDE DE TAR-ZAN, SEIGNEUR DES SINGES (A., v.o.): Cluny Palace, 5 (354-07-76); v.f.: Opéra Night, 2 (296-62-56). GROS DEGUEULASSE (Fr.): Rex., 2 (236-83-93); UGC Biarritz, 8 (562-20-40); Paris Ciné, 10 (770-2171).

JOY AND JOAN (Pr.) (\*\*) : George-V, 8 (562-41-46). EAOS, CONTES SICILIENS (IL, v.o.) : Epée de Bois, 5 (337-57-47).

LA MAISON ET LE MONDE (Ind.,

## TERMINATOR (A., v.f.) : Arcades, 2 (23-34-36). THAT'S DANCING (A., v.o.): UGC Biarritz, & (562-20-40). LE THÊ AU HAREM D'ARCHIMÈDE (Fr.): Quintette, 5 (633-79-38).

SUBWAY (Fr.) : Colisée, 8 (359-29-46).

(Fr.): Quintette, 5 (633-79-38).

UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE
(Fr.): Lucemaire, 6 (544-57-34).

UN ÉTÉ POURRI (A., v.a): Forum
Orient Express, 1 = (233-42-26); Quintette, 5 (633-79-38): Marignan, 8 (359-92-82); Parranssiens, 14 (335-21-21). – V.f.: Impérial, 2 (742-72-52); Maréville, 9 (770-72-86); Bestille, 1 !\* (307-54-40); Nation, 12 (343-04-67); Fauvette, 13 (331-56-86); Mistral, 14 (539-52-43); Montpartasse Pathé, 14 (320-12-06); Pathé Clichy, 19 (522-46-01).

VISACES DE FEMIMES (Ivoir., v.o.):

VISAGES DE FEMMES (Ivoir., v.o.):
14 Juillet Parnasse, 6 (326-48-18);
Seint-André des Arts, 6 (326-48-18);
Reflet Balzac, 8 (561-10-60); 14 Juillet
Bastille, 11 (357-90-81); Olympic
Entrepôt, 14 (544-43-14).
WYTNESS (A. v.o.): Geamont Heller, 18

Entrepot. 14 (344-43-14).
WITNESS (A., v.o.): Gaumont Halles, 1\*
(297-49-70); Hantefeuille, 6\* (63379-38); Bretagne, 6\* (222-57-97);
George V, 8\* (562-41-46): Marignan, 8\*
(359-92-82); 14 Juillet Beaugrenelle, 15\*
(575-79-79). — V.f.: Capri, 2\* (50811-69); Français, 9\* (770-33-88); Paramount Maillot, 17\* (758-24-24).

### Les grandes reprises

APOCALYPSE NOW (A., v.o.) (\*): Espace Gaité, 14 (327-95-94). LES AUTRES S'APPELLENT ALI (All., v.o.): 14 Juillet Parasse, 6 (326-58-00).

AMERICAN COLLEGE (A., v.o.) : Ambassade, 8 (359-19-08); V.f. : Athèma, 12 (343-00-65); UGC Gare de Lyon, 12 (343-01-49); Mistral, 14 (539-52-43); Montparnos, 14 (327-LE BAL DES VAMPIRES (A., v.o.) : Georgo-V, & (562-41-46) ; Parnassiens, 14 (335-21-21).

BARRY LYNDON (Angl., v.o.): Grand Pavois, 15 (554-46-85); Calypso, 17 (380-30-11).

LA BELLE ET LE CLOCHARD (A., v.f.): Napoléon, 17- (267-63-42). BROADWAY DANNY ROSE (A., v.o.): Saint-Lambert, 15 (532-91-68). LES CADAVRES NE PORTENT PAS DE COSTARD (A., v.o.): Boîte à films, 17º (622-44-21); Rialto, 19º (607-87-61).

LA CAGE AUX FOLLES (Fr.): UGC Rotonde, 6 (574-94-94); UGC Biarritz, 8 (562-20-40); UGC Boulevard, 9 (574-95-40).

LA CROISÉE DES DESTINS (A., v.a.): Olympic St-Germain, 6 (222-87-23); Balzac, 8 (561-10-60). DÉLIVRANCE (A, v.o.) (\*) : Saint-Michel, 5\* (326-79-17). LA DIAGONALE DU FOU (Fr. it., v.

94-94); UGC Biarritz, \$\* (562-20-40).

LE RETOUR DU CHINOIS (Brit., v.o.):

UGC Odéon, 6\* (225-10-30). - V.f.:

Grand Rex, 2\* (236-83-93); UGC Montparitaise, 6\* (574-94-94); UGC Ermitage, 8\* (563-16-16); UGC Boulevard, 9\* (574-95-40); UGC Gare de Lyon, 12\* (343-01-59); Mistral, 14\* (539-52-43); UGC Gobelins, 13\* (336-23-44); UGC Convention, 15\* (574-93-40); Images, 18\* (522-47-94).

LES PIPONIE (E.). B. 2\* (202-Studio de la Harpe, 5 (634-25-52); Elysées-Lincoln, 8 (354-36-14). LE DERNIER TANGO A PARIS (It., v.o.): Saint-Ambroise (b. sp.), 11º (700-89-16). LES RIPOUX (Fr.): Rex, 2° (236-83-93): UGC Danton, 6° (225-10-30); UGC Biarritz, 8° (562-20-40); UGC Gobelins, 13° (336-23-44); Montpernos, 146 (2017)

DEESOU OUZALA (Sov., v.o.) : Cosmos, 6 (544-28-80) ; Saint-Lambert, 14 (517.01.68) 2001 L'ODYSSÉE DE L'ESPACE (A. 2001 L'ODYSSEE DE L'ESPACE (A., v.o.): Genmont Halles, 1= (297-49-70); Seint-Müchel, 5= (326-79-17); Publicis St-Germain, 6= (222-72-80): 14-fuillet Beaugrenelle, 15= (575-79-79); V.f.: Berlitz, 2= (742-60-33); Richellen, 2= (233-56-70); Miramar, 14= (320-89-52): Gammont Sud, 14= (327-84-50); Gammont Convention, 15= (828-42-27). EASY RIDER (A., v.o.) (\*): Templiers,

LES ENFANTS DU PARADES (Fr.) : Ranelagh, 16º (288-64-44). L'ÉTOFFE DES HÉROS (A., v.o.); Calypso, 17- (380-30-11). V.I.: Berlitz, 2\* (742-60-33).

SALE TEMPS POUR UN FLIC, (A., v.a.): UGC Normandie, 8\* (563-16-16).

- V.f.: Res., 2\* (236-83-93); UGC Montparasses, 6\* (574-94-94); UGC Boulevard, 9\* (574-95-40); UGC Gobelins, 13\* (336-23-44); UGC Convention, 15\* (574-93-40); Images, 18\* (522-47-94). EXCALIBUR (A., v.o.) : Calypso, 17-

(380-30-11). (380-30-11).

EXTÉRIEUR NUIT (Fr.): Ciné Beaubourg, 3· (271-52-36): Espace Galté, 14- (327-95-94).

LA FEMMÉ ET LE PANTIN (A., v.o.): Action Christine, 6· (329-11-30).

LA FEMME MODÈLE (A., v.o.): Action Ecoles, 5· (325-72-07).

FRANKENSTEIN JUNIOR (A., v.o.): George-V, 8 (562-41-46). GUERRE ET PAIX (A., v.o.) : Reflet Médicis, 5 (633-25-97). HAIR (A., v.o.) : Boite à films, 17 (622-44-21). HELLZAPOPPIN (A., v.o.) : Epéc de Bois, 5 (337-57-47). JAI LE DROFT DE VIVRE (A., v.o.) : Paathéon, 5: (354-15-04).
JÉSUS DE NAZARETH (JL) : Grand

Pavois, 15 (554-46-85).

LAWRENCE D'ARABIE (A. v.a.): Châtelet Victoria, 1" (508-94-14): Ranolagh, 16 (288-64-44). LES LARMES AMÉRES DE PETRA VON KANT (All., v.a.): 14-Juillet Par-nasse, 6 (326-58-00).

MACAO LE PARADIS DES MAUVAIS GARCONS (A. v.o.): Olympic Lexembourg, 6' (633-97-77).

LE MARIAGE DE MARIA BRAUN (All.): Rights, 19 (607-87-61).
MERLIN L'ENCHANTEUR (A., v.f.):

Napoléon, 17\* (267-63-42).

MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS (Brit., v.a.): Sindio Galando (h. sp.), 5\* (354-72-71); Saint-Ambroise (h. sp.), 11\* (700-89-16). METROPOLIS (All.) : Grand Pavols, 15 (554-46-85). MIDNIGHT EXPRESS (A., v.f.) (\*\*) :

MOGAMBO (A.) : Champo. 5 (354-MOONRAKER (A., v.f.) : Richelieu, 2 (233-56-70). OPÉRATION JUPONS (A., v.o.) : Logos, 5 (354-42-34) ; Elysées Lincoin, 8 (359-36-14).

ORANGE MÉCANIQUE (A., v.o.) (\*\*): Châtelet Victoria, I= (508-94-14); Boîte à films, 17= (622-44-21). PAIN, AMOUR ET FANTAISIE (IL. v.o.): Saint-André-des-Arts, 6 (326-48-18).

49-18).
PHANTOM OF THE PARADISE (A., v.o.) (\*): Châtelet Victoria, I\* (508-94-14); Saint-Lambert, 15\* (532-91-68). 94-14); Saint-Lambert, 15 (532-91-68).
PHASE IV (A., v.o.): Forum Orient
Express, 10 (233-42-26): Hautefouille,
65 (633-79-38); George V. 80 (56241-46): 14 Juillet Bastille, 116 (37590-81); Parmasiens, 140 (335-21-21);
14 Juillet Beaugrenelle, 150 (57579-79); V.f.: Français, 90 (770-33-88);
Maxéville, 90 (770-72-86); Fauvette, 130
(731-58-85); Orde (Clinted 180 (230-(331-56-86); Pathé Clichy, 18 (522PIERROT LE FOU (Fr.): Saint-Lambert, 15° (532-91-68).

PINE FLOYD THE WAIL (A., v.o.):
Gaumont Halles, 1° (297-49-70): St.
Germain Studio, 5° (633-63-20): Haute-fenille, 6° (633-79-38); Publicis St.
Germain, 6° (720-76-23); V.f.:
Paramount Opéra, 9° (742-56-31); Gaumont Convention, 15° (828-62-27);
Pathé Clichy, 18° (522-46-01).

POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
(A., v.o.): UGC Odéon, 6° (225-10-30).

(A., v.a.): UGC Odéon, 6' (225-10-30); UGC Ermitage, 3' (563-16-16); V.I.: Rex., 2' (236-83-93); UGC Gare de Lyon, 12' (346-01-59); UGC Gobelins, 13' (336-23-44); Secrétan, 19' (241-77.09) LE PROCES (A., v.o.) : Denfort, 14

PROVIDENCE (Fr.) : Templiers, 3 (272. 94-56). QUARANTE-HUIT HEURES (A., v.o.) : Paramount City, & (562-45-76)) ; v.f. : Galté Boulevard, 2 (233-67-06)

v.f.: Galté Boulevard, 2° (233-67-06)."

QU'EST.-IL. ARRIVÉ A BABY JANE?

(A. v.a.): C'iné Beaubourg, 3° (27)52-36): 14-Juillet Racine, 6° (32619-68): Pagode, 7° (705-12-15): Babze,
8° (361-10-60): 14-Juillet Bastille, 11°
(357-90-81): Parnassiems, 14° (33521-21): Olympic Entrepdt, 14° (3443-14): Escuriat, 13° (707-28-04): 14Juillet Beaugrenelle, 15° (575-79-79).

ROBIN DES BOIS (A., v.f.): Napoléon,
17° (267-63-42). 174 (267-63-42).

RUE CASES-NEGRES (Fr.) : Grand Pavois, 15 (554-56-85). SCANNERS (A., v.l.): Richelion, 2-(233-56-70); Montparoos, 14- (327-52-37). SOLEIL VERT (A., v.f.) (\*): Arcades, 2\*

(233-54-58). LA STRADA (It., v.o.) : Saint-Lambert, 15- (532-91-68). TAXI DRIVER (A., v.o.) (\*\*): Boite à films, 17\* (622-44-21).

THE BLUES BROTHERS (A., v.o.): Boite à films, 17\* (622-44-21); Rialto, 19\* (607-87-61).

LA TAVERNE DE LA JAMAIQUE (A., v.o.) ; Action Christine, 6 (329-11-30) ; Elysées Lincoln, 8 (359-36-14) ; Parass as, 14 (335-21-21). THEOREME (IL, v.o.) : Denfert, 14 (321-41-01).
TO BE OR NOT TO BE (Labitsch, v.o.):

Champo, 5 (354-51-60). TOUS LES AUTRES S'APPELLENT ALI (All., v.o.): 14-Juillet Parnasse, 6-(326-58-00). (326-38-00).
UN FAUTEUIL POUR DEUX (A., v.o.): Saint-Germain Huchette, 5: (633-63-20); Ambassade, 8: (359-19-08); 14-Juillet Beaugreneile, 15: (575-79-79). – V.f.: Montparaos, 14: (327-52-37).

LES VALSEUSES (Fr.): Forum Orient Express, i= (233-42-26). ( A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION? (A. vf.): Paramount Mari-vaux, 2 (296-80-40); Paramount Mont-parnesse, 14 (335-30-40).

### Les séances spéciales

ANOTHER COUNTRY (Brit., v.o.) ; Olympic-Luxembourg, 6 (633-97-77), 12 h et 24 h. AU-DESSOUS DU VOLCAN (A., v.o.) : Templiers, 3- (272-94-56), 20 h. BOY MEETS GIRL (Fr.): Saint-Ambroise, 11: (700-89-16), 18 h. LE DERNIER MÉTRO (Fr.): Studio Galande, 5: (354-72-71), 18 h 10. LA DERNIÈRE VAGUE (Aust., v.

Olympic-Luxembourg, 6 (633-97-77), 12 h et 24 h. FEMMES NOIRES, FEMMES NUES (Iv., v.o.): Olympic, 14' (544-43-14), 18 b.

FURYO (Jap., v.o.) : Boîte à films, 17° (622-44-21), 17 h 30. JULES ET JIM (Fr.) : Châtelet-Victoria, 1# (508-94-14), 20 h LAWRENCE D'ARABIE (A., v.o.) : Châtelet-Victoria, 1= (508-94-14). 20 h 45.

LOLITA (A., v.o.) : Denfort, 14 (321-41-01), 21 h 45. PARIS VU PAR (Fr.) : Olympic, 14\* (544-43-14), 18 h. POSSESSION (\*\*) (Brit., v.o.) : Templiers, 3\* (272-94-56), 17 h 45, 20 h. ROCKY HORROR PICTURE SHOW (\*) (A. v.o.) : Studio Galande, 5 (354-72-71), 22 h 30, 0 h 20.

SALO, OU LES 129 JOURS DE SODOME (°°) (it., v.o.) : Ciné-Beaubourg, 3° (271-52-36), 0 h 20. SUGARLAND EXPRESS (A., v.o.), Stu-dio Galande, 5t (354-72-71), 20 b 35. LA SOIF DU MAL (A., v.o.) : Châtelet-Victoria, 1" (508-94-14), 18 h 50.

### Les festivals

CHARLOT, Péniche des Arts, 15 (527-77-55), 21 h : Charlot papa; Charlot à l'hôtel ; Charlot et ma Belle en prome-

CINÉASTES DE NOTRE TEMPS. Olympic, 14 (544-43-14), E. von Stro-beim – J. von Sternberg. CINQ FILMS POUR LE PRIX D'UN (v.o.), Studio Bertrand, 7 (783-64-66). 18 h : Jeux d'été; 20 h : la Grande Illusies. ion: 22 h: Freaks.

LES COMÉDIES MUSICALES DE L'ÉTÉ 35 (\*.a.), Mac-Mabon, 17 (380-2481), la Blonde ou la Rousse.

COMÉDIES AMÉRICAINES (\*.a.), Action-Ecoles, 5° (325-72-07), Ninotchia

M. DURAS, Denfert, 14 (321-41-01): India Song, Aurelia Steiner.

L'ETÉ D'EASTWOOD (v.o.). Action rive-gauche, 5º (329-44-40). Josey Wales hors la loi. - Salle 2, Un frisson dans la

nnik.

A. KUROSAWA (v.o.), St-Lambert, 15(532-91-68), en alternance: Derson
Ouzala, Barberousse, Dodes Caden.

+ Denfert, 14- (321-41-01), en alternance: les Sept Samourals (version intégrale), Chiens enragés.

E. ROHMER, Républic-Cinéma, 11- (80551-33), en alternance: le Genou de
Claire: la Carrière de Suzanne - la Boulangère de Monceau: la Marquise d'O:
la Collectionneuse, + Denfert, 14- (32141-01), le Bean Mariage, Pauline à la
plage.

plage.

LA NOUVELLE VAGUE EN COURTS
MÉTRAGES, Olympic, 14º (544-PROMOTION DU CINEMA (V.A.), SIEdio 23, 18 (606-36-07). le Bai.

CYCLE A. TANNER, 14 Juillet-Purmase.
6 (326-58-00). Jones qui nura vingt am
cn l'an 2000.

ca ran 2000.
TEX AVERY (v.o.), Action-Christine. 6 (329-11-30); George-V, 8 (562-41-46).
GENE TIERNEY (v.o.), Action Christine. 6 (329-11-30), la Main gauche du Ser-

E Le Monde FRANCE ÉTRANGER 1 mois . . . 150 F 2 mois . . . 260 F 3 mois . . . 354 F

1 mois . . . 261 F 2 mois . . . 482 F 3 mois . . . 687 F (Pour les tarifs d'abonnement à l'étranger par voie aérienne, veuillez nous consulter au 246-72-23, poste 2391.) Pour recevoir régulièrement le Monde à votre adresse de vacances, retournez ce bulletin rempli en majuscules, au moins UNE SEMAINE avant votre départ, et adressez-le avec le règlement LE MONDE ABONNEMENTS BP 50709, 75422 PARIS CEDEX 09



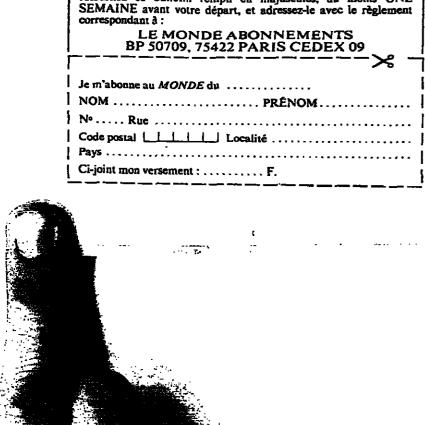

## STRANGER THAN PARADISE (A., v.o.): Epée de Bois, 5 (337-57-47). **LES FILMS NOUVEAUX** 49-70); Saint-Germain-Village, 59 (633-63-20); Gaumont-Collete, 89 (359-29-46); (v.f.); Lumière, 99 (246-49-07); Athéna, 12º (343-00-65); Miramar, 14º (320-89-52);

CINQ FEMMES A ABATTRE (\*\*), CINQ FEMMES A ABATTRE (\*\*), film américain de Jonathan Demme (v.o.): Paramount-Odéon, 6 (325-59-83): Paramount-City Triomphe, 8\* (562-45-76): Paramount-Opéra, 9\* (742-56-31): Paramount-Opéra, 9\* (742-56-31): Paramount-Opéra, 13\* (580-18-03): Paramount-Montparnasse, 14\* (335-30-60): Convention Saint-Charles, 15\* (579-33-00). LE FACTEUR DE SAINT-TROPEZ, film français de Richard Balducci: George-V, 8\* (562-41-46): Lumière, 9\* (246-49-07): Maxéville, 9\* (770-72-86): Bastille, 11\* (307-54-40): Fauvette, 13\* (331-56-86): Clichy Pathé, 18\* (522-46-01).

(331-56-86); Clichy Pathé, 18e (522-46-01).

GYMEATA, film américain de Robert Clouse (v.o.): Forum-Orient-Express, 1= (233-42-26); George-V. 8: (562-41-46); (v.f.): Gaumont-Richelien, 2= (233-56-70): Français, 9= (770-33-88); Bastille, 11= (307-54-40): Fauvette, 13= (331-56-86); Montparnasse-Pathé, 14= (320-12-06); Mistral, 14= (539-52-43); Gaumont-Convention. (539-52-43); Gaumont-Convention, 15 (828-42-27); Clichy-Pathé, 18 (522-46-01). LA GROSSE MAGOUILE, film américain de Robert Zomeckis (v.o.): Gaumont-Halles, 1st (297-

PORKY'S CONTRE-ATTAQUE, film américain de James Komack, (v.o.): Forum-Aro-en-Ciel, 1\* (297-53-74): Quintette, 5\* (633-79-38): Georgev, 8\* (562-41-46): Parmassiens, 14\* (335-21-21); (v.f.): Bastille, 11\* (307-54-40); Nations, 12\* (343-04-51): Emparts 12\* (731-74-51); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74); (731-74-74) (343-04-67); Farwette, 13- (331-56-86); Paramount-Montpermane, 14- (335-30-40); Convention Saint-Charles, 15- (579-33-00); Clichy-Pathé, 18- (522-46-01). Pathé, 18' (522-46-01).

VENDREDI 13 — CHAPTIBE 5 —
UNE NOUVELLE TERREUR
(\*\*). film américain de Danny
Steinmann, (v.o.): Ciró-Beaubourg,
3' (271-52-36): Paramount-Odéon,
6' (325-59-83): Monte-Carlo, 8'
(225-09-83): (v.f.): ParamountMarivaux, 2' (296-80-40):
Paramount-Opéra, 9' (742-56-31):
UGC Gare de Lyon, 12' (34301-59): Paramount-Galazie, 13'
(580-18-03): ParamountMontparnasse, 14' (335-30-40):
Convention-Saint-Charles, 15' (57933-00): Paramount-Maillot, 17'
(758-24-24).

صكذامن الأصل

... s: . . . . . ... .. ia a an in termina de la comunicación de la comuni Land to the second of rik in his big k and the other discontinuous Contract to the State Switz Base ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟ್ಟಿಕ ಮ

Télévis américo

De ratte envoye JEAN-FRANÇOIS Los Angeles. - Sur Prescripto Century Fo monde enter des tros tent proma Pourtant a me de maisons en co entree des studios sent men augustanu au t

Serves de towa sign his record a one d temps e unique de l'élec regne sur les pents écr sur es saves poyages. A 500 00 සහ කටා ලෝක ප්රමුණ anner par les grands n Trimores la for a nasur d'affance conforcime qu Cher Ferendin to. Surs la production promatages aussi a sa facan du jau La regio consiste à invest de double theire dans ron 800 000 per ers Le d à la neuvierne semaine de

Si les sonarges sant i Séne est deprogrammée ( Perre seane pour le l'audience est bonne il faire au mors cent one spoes pour popular les r Sinc aux 15 evisions unde Calles-di reciffusant en é

more au natione d'un é jour, les cènes programme

L'OIS and sur les nerwon

### LES NOUVELLES TÉLÉVISIONS

## La fin d'un archaisme

Peu importe, après tout, les que-relles politiques et les batailles d'intéréts! On a envie de dire : d'interets! On a envie de dire : enfin! Enfin, l'on en termine avec l'un des archabmes de la société française, le monopole d'un Etat sur la télévision. On va entrer enfin dans l'ère de l'abondance d'images et de

FOR (F)

P D THE WALL (A 1974)

Sinding to 1974 (A 1974)

Filler to 197

E PONG SEE DE DONG

CO Colonia de De Dong

Con Colonia de Colonia

Secretar Secretar les

ES A sar Dodg

NCE (Fr.) Tempher, 3p

LE-HI II HECKE FE-HI 13 MECHES
TO DESCRIPTION OF THE CHES
TO DESCRIPTION OF THE CHES

L ARRIVE BARD IN

Coe Benebour V.

Parone Of Della Martin V.

Louis Reine V.

Parone Of Della Martin V.

Courte Enterpo V.

En

ES BOIS (4. vi.)

SES-NEGRES (Fr)

RS A III Robbe

ERT A still Ame.

Da ... o Santa

IVER THE POPULATION OF THE

LES BROTHERS (4 to

RAF DE LA JAMARITA

Line State of the

MF . Dele

S Zest Jan BE (Fanction)

ES of TREE Supplies

TEL IL PULE DELT And the second second

Security 1994

SEL SIS 121 4121

II bitott box

TR COL NOTE IN THE SECOND PARTY SECOND

SOLS IN COURT OF THE SERVICE S

MIER WITH Sale

MERE VALUE OF R

នាន់បានសេខសេខក្នុង ខ្នុង ខ្លុង

S NOTHER PERMENT

الشاد المراد

T.84 - 844

MCE DIAPASE II

AL PAR FOR DEP

SION THE THEORY

HORKOR HOL

LANDINGRIM

FR MA

 $(M,A):=\{v\in V^{\omega}$ 

TEN OF NOTRE

ILAN IN A LE PER

Size services and services are services and services and services and services are services and services and services are services and services are services and services and services are services and services and services are services are services and services are services and services are services are services are services and services are services are

ONO DUS MESICAL

STATE OF THE STATE

HEN LYSER HAS

NAME OF THE PARTY OF

Dry and to keep

ONLY STATE OF THE STATE OF THE

WER

Barrie and East Court

Raue

la concurrence. la concurrence.

Comme la plupart des évolutions, celle-ci s'est largement opérée sous la pression du corps social lui-même. Et les dirigeants du monde économique et politique ne font que traduire, chacun à leur manière, les besoins d'une population aspirant à sortir d'un certain sous-développement. Il semble que trois éléments principaux aient constitué le mélange propulseur qui a permis le lancement de la fusée.

Une forte demande, en premier

Line forte demande, en premier lien, des téléspectateurs pour rece-voir chez eux, sur leur récepteur, davantage d'images. Cette demande diffuse ne concerne has seulement

Dans une pleine page de publicité publiée dans plusieurs quotidiens,

de la concurrence publicitaire et déplore le manque de concertation. Le SPHP rappelle que « la presse écrite unie dans sa diversité était prête à prendre ses responsabilités au sein d'une chaîne de télévision ».

La Fédération nationale de la presse française emegistre « avec suitsfac-tion » les nouvelles règles du marché publicitaire (hausse des tarifs et pla-

considère comme - positive » l'ouverture des ondes, la création de

télévisions locales et la porte ouverte à la presse sur ce marché. Elle

s'interroge néanmoins « sur le pro-

blème philosophique posé par le maintien du monopole de Télédiffu-

Les confédérations syndicales,

nationaux majeurs » et menace tant

sion de France ».

quelques catégories - branchées -de la population, mais se manifeste dans divers milieux. Comme si les Français rejetuient implicitement le modèle socialisant de la télévision éducative et informative pour celui, libéral, du marché de l'image.

Deuxième sacteur de pression, le besoin d'investissement d'un milieu professionnel jeune, en expansion, qui ne comprend pas que cette société de communication » qu'on société de communication » qu'on lui promet depuis quelques années, on ne lui donne pas les moyens de la mettre en œuvre dans les faits. Réalisateurs, publicitaires, techniciens, vidéastes, jeunes diplômés à la recherche des carrières de l'avenir, expriment, là comme ailleurs, la capacité d'initiative et d'engagement personnel qui est l'une des caractéristiques du tissu social d'aujourd'hui. Créer, entreprendre, où mieux que dans ce monde en mouvement de la communication; où l'aventure est possible?

### La sanction du public

Il y a un signe frappant des évolu-tions des mentalités, jusque dans la forteresse syndicale des personnels de la radiotélévision : c'an est fini, ou presque, des discours incanta-toires sur le démantèlement du service public. Même ses plus acharnés partisans savent que celui-ci signe-rait son arrêt de mort s'il n'acceptait la concurrence extérieure. Les contraintes, les pesanteurs du vieil édifice, même rajeuni, le commandaiont. « Tout cela est devenu insupportable - déclarait au Monde Pierre Desgraupes, le 22 lévrier 1984.

Oh, ce n'est pas l'Eldorado! On est encore loin d'un système d'abondance réelle ou de la liberté totale notamment recevoir les chaînes étrangères, en particulier les meil-leurs programmes de nos voisins européeus. Seuls les réseaux câblés peuvent apporter l'une et l'autre, et le gouvernement a été bien inspiré, d'accélérer le plan câble parallèle-ment à l'ouverture de nouvelles frément à l'ouverture de nouvelles fre-quences hertziennes. L'on se serait sans doute évité quelques désagré-ments en prenant délibérément en compte la demande sociale, et en essayant d'y répondre le plus rapide-ment possible, plutôt qu'en intégrant la question posée dans une stratégie

strictement politique. Rien n'est définitif. Ce qui est décidé aujourd'hui pourra être demain revu et corrigé, amélioré ou amendé. Mais, au-delà des visées politiques, il y aura le verdict popu-laire, la sanction de l'économie : quel accueil réserveront les téléspec-tateurs aux nouvelles chaînes qui vont arriver, les unes après les autres, sur leurs écrains. Comment réagiront-ils concrètement à plus d'abondance et plus de liberté.

On sait déjà que la quatrième chaîne, première étape de cette ouverture progessaive, n'est pas le fiasco que promettaient certains. Cette nouvelle phase de la libéralisa-

A cette soif de faire s'ajoute enfin celle de dire. Le besoin d'expression rejoint le sentiment de la masse des citoyens, relayée par les élites politi-ques (et pas seulement à droite), qu'il faut « moins d'Etat ».

Mais on ne passe pas d'un coup de bagnette magique d'un système à l'autre. Pour opèrer un changement de cette naure, il fallait un murissement. Depuis la fin de l'ORTF (1974), le système se fissure. Les craquements s'amplifient. Le crise économique et son corollaire, la modernisation, d'une part, la volonté libertaire d'un gouvernement de gauche, d'autre part, om rendu pos-sible, hic et nunc, la prise en compte, politique de la demande populaire.

tion, en tout cas, permet au gouver-nement de mettre davantage les faits en accord avec la loi qu'il a fait voter le 29 juillet 1982. Article premier : « La communication audionsuelle est libre >. YVES AGNES.

## douze entreprises de l'audiovisuel public souhaitent - bienvenue aux nouvelles telévisions », leurs futures concurrentes, et estiment que « la passion est en jeu avec comme grand vainqueur le téléspectateur ». Il y a neuf mois, la naissance de Dans un communiqué rédigé par M. Jacques Toubon, secrétaire géné-ral du RPR, la formation de M. Jac-Canal Plus n'avait pas suscité autant Canal Plus n'avait pas suscité autant de sympathie... Chez les partenaires de la communication, l'accueil des décisions gouvernementales est plutôt favorable, même si, pour la presse, il se nuance de quelques inquiétudes. Le Syndicat de la presse hebdomadaire parisienne (SPHP) « se réjouit chaque fois que le champ ouver à la liberté s'agrandit », mais s'inquiète de la concurrence publicitaire et

Les réactions : les critiques politiques contrastent

avec l'accueil favorable des professionnels

ques Chirac dénonce une « manœu-vre de séduction pré-électorale ». Pour le RPR, le gouvernement « ne propose pas une véritable privatisa-tion de la télévision », mais organise plutôt une « extension rampante du secteur étatique » et un « renforcement du service public de l'audiovisuel ». S'interrogeant au passage sur les chances réelles des nonvelles télévisions de trouver sur le marché publicitaire des ressources suffi-santes, le RPR estitue que « le gou-vernement sait allègrement l'impasse sur le satellite et le cable », amenant « les collectivités locales à réexaminer les conditions de leur engagement ». Pour le RPR, « aucune des conditions d'un déve-

publicitaire (nausse des tartis et pla-fonnement des ressources des chaînes publiques), mais fera - preuve de la plus extrême vigi-lance - pour sauvegarder l'écrit. Satisfaction également à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Mª Michèle Cotta considére comme a position « aucune des conditions d'un déve-loppement de la télévision libre n'est en réalité assuré ». Enfin, commentant les déclara-tions de M. Georges Filliond, secré-taire d'Etat chargé des techniques de la communication, an Monde, Philippe Grumbach écrit dans le Figaro: « Tous les observateurs out noté la volonté du souvernement de noté la volonté du gouvernement de bloquer la situation de l'audiovisuel de telle sorte que la télévision privée ne prasse, en aucun cas de figure, prendre son essor. C'est ce que reconnaît aujourd'hui ingénument le secrétaire d'Etat. »



De notre envoyé spécial

JEAN-FRANÇOIS LACAN

Los Angeles. — Sur le portail : Twentieth Century Fox. Dans le

monde entier, ces trois mots signi-tient cinéma. Pourtant, la célèbre allée de maisons en carton-pâte à

ment aujourd'hui au tournage de

Hollywood a pris depuis long-temps la virage de l'électronique et règne sur les pents écrans comme sur les salles obscures. Avec quatre

sénes en mayenne diffusée, chaque

année par les grands réseaux, les networks, la Fox s'assure un chiffre

d'affaires confortable, qui vient équi-librer l'exercice toujours périlleux de

Travailler pour la télévision tient

aussi, à sa façon, du jeu de hasard. La règle consiste à investir un million

de dollars l'heure dans une série qu'un chaîne nationale achète envi-ron 800 000 dollars. Le coup se joue

à la neuvième semaine de diffusion.

Si les sondages sont mauvais, la série est déprogrammée et c'est une

perte sèche pour le studio. Si

l'audience est bonne, il faut durer,

faire au moins cent cinquante épi-

sodes pour pouvoir les revendre en bloc aux télévisions indépendantes.

Ceiles-ci rediffusent en effet en six

mois, au rythme d'un épisode par

jour, les séries programmées pendant

la production cinématographique.

l'entrée des studios sert essenti

aéries de tálévision.

### Trop de privé ou trop d'Etat...

des télévisions locales.

Les réactions politiques sont dominées par de violentes attaques du PCF et par l'analyse critique du RPR. Déjà, dans son édition du 1= août, "Humanité artaquait les décisions gouvernementales qui ouvraient la porte, selon les communités au l'accommunité au les communités de la communité au les communités de la communité de la comm nistes, au «camp de l'argent».
L'Humanité du 2 août; qui consacre
sa troisième page à l'événement,
insiste surtout sur la «convergence
gouvernementale avec les principes
inscrits dans les documents de INSCRIS dans les documents de l'UDF et du RPR » et les risques de « privatisation définitive » de la télévision. « L'affaire est grave, déclare M. René Le Guen, membre du bureau politique du PCF. On cherchera vainement dans les enga-gements de 1981 une quelconque

référence à ces projets. »

[L'Elumanité n'a pas tort de aous reprocher de n'avoir pas reproduit dès hier le libellé de ses critiques coutre le projet gouvernemental sur les téléviprojet gouvernemental sur les télévi-sions privées : en fait, ce texte se trou-

• Une liste de deux cent cinquante projets de télévision privée. - La Gazetse des nouveaux médias a publié une liste regroupant l'ensemble des projets actuellement recensés. Répertoriés par régions, deux cent cinquante projets y apparaissent sons leur nom propre ou celui de leurs promoteurs, dont on donne aussi les coordonnées. Elle est disponible au prix de 150 francs. \* Gazette des nouveaux médias, tal. : 735-00-43 (le matin). trois ans sur les networks. Dans la

## Hollywood électronique

plupart des cas, la Fox réussit à amortir ses courts de production sur le marché de l'occasion.

Si la série a été un grand auccès sur les chaînes nationales, elle peut gagner deux à trois fois sa misa et compléter son bénéfice avec les rentes internationales. Mais, même s'd nous recoit avec un certain faste dans la petit salon consacré au souvenir de Shirley Temple, Williams Saunders, vice-président de la Fox, tient à faire mesurer les difficultés d'Hollywood. € Pour un succès spectaculaire, combien de proiets avortés, de séries déprogrammées ! Le marché de la télévision sera difficilement rentable tant que nous ne pourrons pas travailler directement avec les stations locales indépen-dentes ».

Pour Hollywood, les cindépendantes » font aujourd'hui figure de Terre promise. En dix ans, leur nom-bre est passé de 80 à 200 et elles desservent plus de 80 % de la popu-lation. Mais, à quelques exceptions près, leurs ressources sont insuffisantes pour financer la création de progammes de fiction. Pour contourner le problème, la Fox a choisi la technique du barter elle offre aux stations films et séries entrecoupés d'écrans publicitaires. la moitié des espaces est vendue per le studio, l'autre par les télévisions locales.

Même si eile s'en défend, la Fox cesse ainsi d'être un simple producteur pour mettre un pied dans la logique du metwork. Ce n'est sans doute qu'un début : M. Rupert Murdoch, qui a acheté l'an demier 50 % du studio, vient de prendre le contrôle de six stations de télévision, couvrant 20% du territoire américain. De quoi constituer un petit rés concurrent des trois grands et disposant de ses propres ressources

### Prochain article:

LES CHARMES DE LA REDIFFUSION

PREMIÈRE CHAINE: TF 1

Vendredi 2 août



20 h 35 Formule 1 : Mirelle Mathieu, Patrick

De M. et G. Carpentiet.

Avec: lohn Denver, Michel Sardou, Julio Iglesias,
Chantal Goya...

21 h 45 Varidaés: Chapeau (Carlos).
De M. et G. Carpentiet.

Yves Lecoog présente Carlos et de nombreso: extraits de apectacles de Mort Shanson, Raymond Devos...

22. h 40 Histoires naturelles.
De E. Laion, I. Berrère et J.-P. Fleury.
Les Dombes, une région entre ciel et coux.

23 h 10 Journal.

### 23 h 25 Choses vues : V. Hugo lu par M. Piccoll.

DEUXIÈME CHAINE : A 2

20 h 35 Feuilleton : Tendre comme le rock. De H. Baker, réal. J. Espagne. Avec P. Norbert, A. Gat-

togno, M. Laborit...
Darnier foisode: Teddy Gold et les Flambeurs décident
de remplacer Jo. Riki, le batteur, se désolidarise du
groupe et arrive chez Gabrielle pour assister à l'enlève-ment de la sœur de Jo... Un feuilleuon médiocre... 21 h 40 Apostrophes.

h 40 Apostrophes.

Magazine littéraire de B. Prvot.

Sur le thème « personnages controversés », sont insités :
André Gillots (Galliffet, le fusilleur de la Commune),
Georges Poisson (Choderlos de Lacios, ou l'obstination),
Edith Silve (Paul Léautand et le Mercure de France),
Julien-Frédéric Tars (le Marquis de Custine, ou les
malheurs de l'exactinade) et Philippe Labro (pour
Citizen Hugues, l'homme qui acheta l'Amérique, de
Michael Droxnin).

h 50 hommes 22 h 50 Journal.

23 h Ciné-été : la Prisonnière. Film français de H.G. Clouzet (1963), avec E. Wiener, L. Terzieff, B. Frasson, D. Carrel, D. Rivière, D. Moreno.

Une jeune fille devient le modèle consentant et fasciné d'un directeur de galerie d'art qui la photographie inse, kumiliée. Dernier film de Clouxos. Etude de comportements morbides et d'une relation sado-masochiste. Dis-cutable.

### TROISIÈME CHAINE: FR 3

20 h 35 Série : Manimal. Réal. L. Martinson. Nº 6. Le souffie du dragon. Jonathan Chase doit affronter un gang de Chinatown qui sème la terreur.

21 h 15 Vendradi: Les médicales.

All 15 Ventures : Les mesucaiss.

Magazise d'A. Campana et l. Barrère.

Les progrès en cancérologie : greffes de la moeile osseuse, dans les cas de leucémies aigués ; la chimiothémole par doses - homéopathiques > ; la chirurgie dans le cancer du sein : pourquoi continue-t-on à pratiquer

l'ablation totale du sein ? 22 h 15 Journal.

22 in 40 Spécial tropiques.
Réal. G. Barrier.
Festival d'Angoulème 1984: Malavoi. Rythmes euphorisants ou saisa endiablée.

23 h 35 Rencontres de l'été.

23 h 40 Préjude à la nuit. Air d'« Adrieme Lecouvreur », de F. Cilea, par M.-P. Poposa a E. Christova.

### **CANAL PLUS**

28 h 55, Cet homme est dangerent, film de J. Sacha; 22 h 35, le Créposcule des fant dieux, film de D. Tessari; 8 h, Histoire d'O n° 2, film de E. Rochsz; 1 h 45, Franken-stein 90, film de A. Jessus; 3 h 15, L'homme au katana; 4 h, Festival de jazz d'Antibes - Juan-les-Pins 1984; 4 h 38, le Motel rouge, film de R. Erler : 6 h 10, L'hôtel en folie.

26 h 30 Feuilleton : « Le chevalier à la charrette ». 21 h Concert: «Trio», de C. Ives et «Trio en rémineur», de Schumann, par le Raphaël Trio; «Quatuor en sol majeur op. 77 », de Haydn, par le Nouveau quatuor de Budapest.
22 h 30 Nuits magnétiques: Knud Viktor.

### FRANCE-MUSIQUE

20 à 30 Concert: Alborada del gracioso, de Ravel; Suite symphonique extraite de l'Amour des trois oranges, de Prokofiev; les Tableaux d'une exposition, de Moussorgski/Ravel, par l'Orchestre national de France, dir. R. Chailley.
22 à 25 Concert: œuvres de Bach, par l'Orchestre de chambre de Norvège, dir. T. Tocnnesen. Sol. P. Amoyal, violon, A. Hewitt, piano.

8 h 19 Concert : Manu Dibango et son groupe.

Les programmes du samedi 3 et du dimanche 4 août se trouvent dans « le Monde Loisirs »

# ANNONCES CLASSEES

### Direction

### **IN DIRECTEUR** DES ACTIVITÉS SOCIALES

Responsable hidrarchique gestion de système informa-tique. Conneissance CG-CAE et budgétaire. Relations commerciales

Adresser lectre menuscrite et C.V. à CRESEN, 72, rue Brüle-Maleon, 59000 LILLE.

## emplois

régionaux Cabinet d'analyses et conseiles recherche pour septembre 5 conseile économietes haut niveau, expérience P.M.E.-P.M.I. prouvée. Niveau expertise comprable et conssissance comprable et conssissance considerances seamen économique bilantaire et de gestionaudt. Age 30 ans minimum. Rémunér. minimum garantie 200.000/sm. Paz de vente. Déplacem. fréquents France, nr 5707, 23, nus du Maréchei-Leclero, 50000 SAINT-LO. Réponse assurée fin soût.

URGENT

Fabricants de marbres recherche V.R.P. ou agente commerc pour toute la France. Tel.: (61) 55-28-31.

### OFFRES D'EMPLOIS

CONSEILLERS COMMERCIALIX (FLF.) COMMERCIALIX DLF.)
Si vous souhaitse intégrer une entreprise dynamique (progression C.A. 1" semestre + 45 %, C.A. 84 : 512.000.000.

— 13.000 cliental.
Rejoignes-nous I
Tél. pour 78, 92, 93, 95, Peris au 500-24-03, poste 45 es pour 91, 94 su 680-52-52, poste 728.

Groupe Industrial Paris COMPTABLE

Expérimenté, connaissant comotabilité générale et pales, comotabilité générale et pales, comotabilité analytique svec l'ensemble de la procédure comptable sur ordinateur BUR-ROUGUES à 20, d'écablir les comptes de bilan, de suivre la gestion de trésorerie, Posts à responsabilités sous l'autorité ensabilités sous l'autorisi du Directeur Général. Adr. C.V. et prét. à A.M.P. sous ré. Nº 5070/JT; 40, rue Othier-de-Serres, PARIS-15°, dui transmettra.

C\* théêtre cherche RELATION GTA, 8.000 km, véhicule de di-PUBLIQUE, saptembre, nov. 85 accepts étudiant, stage payé ble. Tél. : H.8. (20) 77-20-13 bs soir (20) 35-99-10.

The contract of the contract o

## villégiature PORTUGAL Locations pour vacent Côte Atlantique près Lisbonne. Fin août et septembr

CARAVANE KNAUS 1982, 920 kg, 5,25 m, an U, 5 couchages, chb, salon sépar. double vitrage, cab. de toilette, chauf, air pulsé, frigo, pompe électrique, coffre sur flèche suvent. Pris: 28,000 F. Tél. soir: 005-16-01.

### propositions diverses

L'Etat offre des emplois sta-bles, blen rémunérie, à tous les Français avec ou sans diplôns. Demandez une docu-mentation (gratuite) sur le manue enficialisée. revue spécialisée. FRANCE CARRIÈRES (C 16). 8.P. 402-09 PARIS.

## Moquett., etc: Dépôt secret



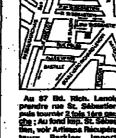

Au 87 Bd. Rich. Lanotr, prendre rue St. Sabestion, puis tournér 2 (pis 1ère gaughe; Au fond læp. St. Sabestion, voir Artisaux Ricupérateurs. Parking. Importagent. Siock. 500000m². (5 %: Présinster ce journal.). 355.66.30.

### automobiles ventes

( de 5 à 7 C.V. ) RS TLE 1982 - 76 000 km. dest neut, sulvi régulièrement per le garage. Prix : 25 000 F, à débattre. Tél. domicile : 003-06-29 apr. 19 h; bur. : 864-32-99.

de 12 à 16 C.V.

# L'immobilier

# appartements

## 15° arrdt M- CONVENTION

imm. p. de t., 2° ét., dble expo-ciair, 3 p., entrée, cuis., s. d'esu à améneg. Prix intéres

## 16° arrdt Mº MIRABEAU

Bon instr. p. de t., living, s. à manger, 3 chlores, entrée, culs., ceb. toil. s. de b., chiff. centr. indiv. 68, av. de Versailles. S/pt. semedi 3 et dimenche 4 de 14 h 30 à 17 h. appartements achats

### **AGENCE LITTRE** Rach, pour clientale française at étrangère appts et hôtele part, dans quartiers résidentiels. Pais. opt chet notairs. TEL: 544-44-45.

non meublées demandes

Pour ingénieurs, amployés, ca-dres supérieurs dépisoés IMPORTANTE COMPAGNIE FRANÇAISE PÉTROLE rach APPTS 2 & 8 P. Studios, villes Paris, bardieus. Prix in

(Région parisieлne) Etude cherche pour CADRES villas tos banl., loyer garanti. (1) 889-89-86 - 283-57-02.

### Pour Stés européennes cherche villes, pavillons pour CADRES T. (1) 889-89-66, 283-57-02 immeubles

Part. vend pt imm. Grenoble. quert. tranquille, 2 ét. sur 3 conns. entilles. rénové, ext. et int. revenus imp. prouvés. Vendu 1.700.000. Agence a tabe. photo. poes. Ecrire s/nº 7.809 le Monde Pub. service annonces classées service annonces classées 5, tue des italiens, 75009 PARIS

## villas

PROVENCE, proche CARPENTRAS, t.b. ville style, 6 pièces, 2 s. de bns, 2 garages, chemi-née, barbeque, terrain née, barbecue, terrain 1.150 m³, très calme. 880.000 F. Tél.: (90) 65-71-48 ou (80) 34-05-29.

### REPRODUCTION INTERDITE propriétés

totali sur 5000 m²
avec dépendances + 1 ha terrain attenant. Meison d'habitation (R.D.C.). Vaste hall, séjour,
ssion, bursau, grande cuisine,
ancienne cuisine, cebinet toilette avec douche, WC,
(Éngel 4 belles chambres, salle
de bains. Deux cabinets de toilette, roberle, WC. Granier avec
chambre mansardée.
Prix demandé et justifié ent.
1.100.000 F
76.: 15 (33) 38-24-66.

A SALON
De vieux mas très besux ombreges. Vds en mitovenneté
140 m² habit, evec jerdin.
PRIX: 580.000 F CDMPTANT.
Poss. traiter av. 100.000 F cpt.
Tél.: (91) 37-05-21.

A 3 KM AIX
De spl. propriée 2 he, bassine, arbus- certeur, peloumer, très gie terresse, chêtesu parieit état r.-de-ch. à arrénéger.
Prix: 1,000,000 F
1º étage 250 m² 1,500,000 F
Tél.: (91) 37-05-21.
(A partir du turdi).

A S KM ADX
Spl. proprieté arbres cent., bessins, pelouse, mas provençai
mitoyen, el séjour, cheminée,
pourtes apper. 3 chambres,
salle de b., WC + dépendences
PARFAIT ETAT
PRO: 790.000 F. + 13 ent.
nénové 550.000 F.

rénové 550.000 f. Tél. (91) 37-06-21 (A pentir du lundi). A 2 KM ADK
T2 ds bestide provençale CA-DRE UNIQUE traité luss pou-tres apparantes, cheminée. Sup. 60 m² env. 390.000 F. TÉL (91) 37-05-21. (A partir de lundi).

A SALON
CACHET EXCEPTIONNEL
Vds MAS 400 m², 6 chbre
avec tr. jol. poutnis, saile voö
tõe, piscine, pare 2000 m
Convient évent. 2 familles.
VALEUR: 1.400.000 F
VENDU: 880.000 F.
TEL: (91) 37-05-21.

terrains A vendre PORT-MANECH S 29 2 terraine viabilisée, 1000 m² cheque plage 1 km. Tél. à M. Le Gaile : (98) 38-81-69.

viagers **ÉTUDE LODEL** 

Viegers. 35, bd Voltaire, 75011 PARIS, 355-81-58.

bureaux

Locations VOTRE SEGE SOCIAL

CHAMPS-ÉLYSÉES

HERNEY CONTRACTOR

## INFORMATIONS « SERVICES »

Sont parus au Journal officiel du vendredi 2 août : 📝 UN ARRÊTÊ

• Portant spécialisation des écoles nationales de la marine mar-chande pour l'année 1985-1986. **UN DÉCRET** 

 Modifiant la nomenclature des installations classées (protection de l'environnement).

### PARIS EN VISITES-

**SAMEDI 3 AOUT** « La ville médiévate de Sens »,

Exposition sur l'histoire du XI arrondissement de Paris au musée Carnavalet », 15 heures, devant le

L'Institut de France dans le cadre du collège des 4-Nations, le nouveau pont des Arts », 15 heures, 23, quai Conti.

23. rue de Sévigné.

 Le musée Marmottan », 15 heures,
 2, rue Louis-Boilly. L'hôtel Biron et ses jardins.

L'île Saint-Louis, quartier de la noblesse de robe au XVII siècle », 10 h 30, métro Pont-Marie (P.Y Jaslet).

- Saint-Eustache et son quartier -, 13 heures, métro Louvre, côté kiosque à Les hôtels du Crédit foncier »,
 15 heures, 19, place Vendôme (A. Fer-

rand). « Versailles : à la recherche du pre-

mier village de Versailles », 14 h 30, 7, rue des Réservoirs. - Portraits peints par Ingres ... 15 h 20, métro Louvre, pavillon de Flore, porte Jaujard.

Les salons de l'Opèra, le salon Garnier au Grand Hôtel 1, 13 heures et 15 h 30, hall d'entrée Opèra (C.A. Mes-

- Les hôtels de l'île Saint-Louis, Voltaire, La Fontaine, l'hôtel de Riche-lieu », 14 h 30, métro Saint-Paul (L Haniler). «Une pagode bouddhiste sur les bords du lac Daumesnil», 15 heures,

«Renoir au Grand Palais», 14 h 30, entrée (M.C. Lasnier); 14 h 45, devant

« Académie internationale des arts et lettres », 13 h 30, bas escalier à gauche

Le Père-Lachaise méconnu », 10 h 30, sortie esculator, métro Père-- Un cimetière et ses mystères inso-

lites et médiumniques ., 14 h 45, 10, avenue Père-Lachaise (V. de Lan-«L'île de la Cité et ses 2000 ans

d'histoire », 10 heures, 2, rue du Renard, en allemand. Tél.: 887-18-89.

### CONFÉRENCES-**SAMEDI 3 AOUT**

26, rue Bergère, de 10 heures à 18 heures « Sophrologie et massages ». Tél.: (1) 770-44-70.

JOURNAL OFFICIEL-- | MÉTÉOROLOGIE |



dans la région Evolution probable du temps en France ndredi 2 soût à 0 h edi 3 août 1985 à minuit. Situation générale :

Un front froid peu actif traversera samedi la France dans un champs de pression relativement élevé; le beau temps se maintiendra sur les régions du Samedi : Une zone de temos très nua-

geux ou convert avec de faibles précipi-tations, située le matin du nord du Bassin Parisien et à l'ouest du Massif Central, atteindra le soir les régions de est ; cette zone pourra être précédée de quelques orages sur les massifs de l'est; elle sera suivie de petites averses tempo-raires sur la Manche orientale où le vent d'ouest soufflera assez fort.

Sur les autres régions, et en particu-lier sur le sud du pays, le beau temps prédominera après la disparition rapide de brumes on nuages bas matimaux; les températures maximales seront vosines de 21 à 26 degrés sur la moitié nord de la France, 25 à 32 degrés sur la moitié

Le mistral et la tramoutane souffleront de nouveau modérément dans la soirée.

1020

Évolution pour dimanche 4 soût Des conditions anticycloniques vont prédominer, excepter sur régions du nord où la moitié sud du courant per-turbé océanique évoluera.

Dimanche matin : Les brumes et les nuages bas seront fréquents, mais le soleil fera rapidement de larges apparitions, et le beau temps ensoleillé se généralisera. Toutefois, les muages resteront abondants au sud de la Loire; des foliaricies se développerent au cours de la journée, mais les mages redevien-dront abondants et seront parfois accompagnés de faibles pluies en fin de journée près des côtes de la Manche: cette zone faiblement perturbée s'éten-dra vers l'Est. Les températures évolue-

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du l'a soût; le second, le minimum dans la nuit du l'a soût au

Noudeau, Fabrice Rigaut, Eric Monestier, Vincent Sudre, Eric Meyer, Eric Bergano, Frédéric Melmoux, Jérôme Decellas, Franck Domergue, Valéry Bouyer, Christophe Kosztur

- Elèves officiers mécaniciens

MM. Dominique Lassagne, Jean-

Daniel Nadal, Franck Schrottenlober, Nathalie Métayer, Jean-Philippe Four-nier, Gilles Tessier, Marc Surville,

Après de nombreux déboires

**CHALLENGER LARGUE** 

ET RÉCUPÈRE

**UN SATELLITE SCIENTIFIQUE** 

Après les déboires, nombreux, qui ont perturbé la bonne marche de la

mission de la navette spatiale Chal-

lenger, la NASA semble avoir,

enfin, renoué avec le succès. Les res-ponsables américains de ce dix-

neuvième vol à vocation essentielle-

ment scientifique sont relativement

satisfaits du fonctionnement de douze des treize expériences faites

an titre du programme Spacelab-2. C'est ainsi que les astronautes ont

pu larguer dans la matinée du jeudi le août un petit satellite scientifique – le Plasma Diagnostic Package (PDP) – qui, six heures durant, a mesuré l'influence de la navette sur

son environnement immédiat (per-

turbations électromagnétiques. contamination du plasma proche par l'engin, etc). Le satellite a ensuite

été récupéré et replacé sur son ber-ceau dans la soute de Challenger.

par l'équipage de la navette dans le fonctionnement du système de poin-tage (IPS), fabriqué par les Euro-péens pour permettre de viser avec

une très grande précision les astres

que les scientifiques veulent observer, ils n'ont pas encore trouvé de

Les Américains se sont montrés

très décus de ce contretemps, d'autant plus qu'en mars prochain un appareil du même genre doit être embarqué sur une navette pour aider à l'étude de la comète de Hal-

ley. « Nous n'avons pas, a reconnu M. Michel Bignier, de l'Agence spa-tiale européenne, eu les résultats escomptés. • Les problèmes de logi-ciels ont peut-être été, a-t-il dit,

« sous-estimés », mais, a-t-il ajouté,

nous sommes très près de la solu-tion -. Seule, en effet, - la partie pointage fin - du système ne fonc-

Cela n'a pas empêché l'équipage

de braquer certains des télescopes embarqués sur la navette en direc-tion de la couronne solaire. L'orbite

de Challenger devait être relevée

d'une douzaine de kilomètres pour permettre de mener à bien une nou-velle expérience sur l'hélium solaire.

solution.

Quant aux problèmes rencontrés

**SCIENCES** 

2 août) : Ajaccio, 28 et 17 degrés ; Biarritz, 22 et 15 ; Bordeaux, 22 et 11 ; Bréhat, 19 et 12 ; Brest, 19 et 12 ; Cannes, 27 et 18; Cherbourg, 18 et 12 Clermont-Ferrand, 21 et 13; Dijon, 19 et 13; Dinard, 18 et 11; Embran, 25 et 9; Grenoble-St-M.-H., 25 et 25; Grenoble-St-Geoirs, 25 et 13; La Rochelle, 21 et 14; Lille, 19 et 13; Limoges, 18 et 12; Lorient, 21 et 9; Lyon, 23 et 12; Marseille-Marignane,

1020

PRÉVISIONS POUR LEO3. 8.85 DÉBUT DE MATINÉE

Lyon, 23 et 12; Marseitte-Marignane, 29 et 18; Menton, 28 et 17; Nancy, 22 et 11; Nantes, 21 et 11; Nice-Côte d'Azur, 26 et 19; Nice-Ville, 27 (maxi); Paris-Montsouris, 21 et 12; Paris-Orly, 22 et 11; Pau, 23 et 12; Perpignan, 25 et 17; Rennes, 21 et 11; Rouen, 18 et 10; Saint-Etienne, 22 et 11; Strasbourg, 23 et 13; Toulouse, 23 et 13; Touris, 21 et 9. Températures relevées à l'étranger

Alger, 29 et 23; Genève, 23 et 14; Lis-bonne, 29 et 19; Londres, 21 et 13; Madrid, 33 et 16; Rome, 31 et 22; Stockholm, 21 et 12. (Document établi

avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

## ADMISSIONS AUX GRANDES ÉCOLES

de l'air :

ECOLE DE L'AIR. - Elèves officiers de l'air (personnel navigant).

(Par ordre de mérite.)

MM. Manuel Alvarez, Thierry Poignant, Christophe Aufort, Frédéric Terrasson, Bruno Tanqueray, Georges Weiss, Gilles Chiquet, Philippe Garmer, Christophe Maggi, Jean-Claude Mignonat, Alain Di Bianca, Didier Darmon, Jean-Christophe Noël, Luc de Rancourt de Mimerand, Boris Prévost, Stéphane Toti, Gilles Perrone, Bruno Hareng, Philippe Lavigne, Fabrice Beaugrand, Thierry Barnabé, Yann Guyomarch, Yann Fleury, Stéphane Lucas, Guillaume Baelde, Jérôme Lafitte, Christophe Oursel, Hervé Bertrand, Eric Martinaud, Pascal Hoarau, Yves-Marie Ygouf, Jean-Philippe Thiedey, Raymond Casteigts, Paul de Geyer d'Orth, Laurent Duprat, Laurent Marie, Frédé-MM. Manuel Alvarez, Thierry Poi-

Laurent Duprat. Laurent Marie, Frédé-ric Babin-Chevaye, François Hebrard, Franck Perthus, Gilles Delaplace, Phi-lippe Carrio, Alain Bourdie, Laurent

Christophe Duvert, Pascal Flesselles, Michel Heinzelmeir, Thierry Lesure, Samat, Jean-Claude Piccirillo, Francis Bugajski, Yves Le May, Laurent Gou-zien, Eric Sarrazin, Yves-Pierre Cuenot, zien, Eric Sarrazin, Yves-Pierre Cuenot, Laurent Mangane, Jean-Christophe Savornin, Alain Depetris, Hugues Bour-deau, Christophe Ottl, Yves Guillon, Gérard Simon, Philippe Roman, Bruno Tardy, Pascal Chesse, Haingotiana Razalinimanana, Bernard Peireti, Fré-déric Nougier, Bertrand Cazes, Claude Nouden Savier Biener Acid. Fabrice Mever. - Elèves officiers des bases de l'air :

MM. Philippe Guichenuy, Franck Crispino, Jean-Pierre Deagostini, Christophe Desrayand, Eric Martino, Phi-

lippe Egele, Antoine Omont, André Delabre, Marc Richard. Classement parallèle : Yahya Aze-gouar (option personnel navigant) ; Norbert Koudimba (option mécani-

### AGRÉGATIONS-

(par ordre alphabétique) Allemand:

Mess et MM. Evelyne Andréani, pée Wiedwald (36°); Daniel Argeles (14°); Agnès Anrin (25° ex.); Françoise Baritaud (27° ex.); Alain Bideau (32°); Claire Bresson, née Danzebrink (3°); Béatrice Bugnet, née Degletagne (18°); Dominique Banel (39°); Monique Chanussot (45°); Françoise Chasselat (46°); Sylvie Coulie (42° ex.); Claire de Oliveira (38°); Françoise Desrotour (52°); Michel Eymaron (8°); Olivier Fischesser (21°); Sylvie Fitonssi, née Carle (51°); Florent Gabande (50°); Thierry Gallepe (15°); Christine Gilles (49°); Jacques-Pierre Gougeon (7°); Véronique Gueudet, née M= et MM. Evelyne Andréani, née Gougeou (7); Véronique Gueudet, née Antoine (25: ex.); Hubert Guicha-rousse (4'); Sybille Hoffmam (41'); Jean-Marie Hug (20'); Yves Ichl (13'); Agnès Isnel-Bertholier (17'); Isabelle Julien (10' ex.); Denis Keith (10t); Sybije Kleyr (23' ex.); Sybije Isabelle Julien (10° ex.); Denis Keith (30°); Sylvie Klaar (23° ex.); Sylvie Klase (33° ex.); Hildegarde Lamby (35°); Ludovic Laporte (9°); Françoise Lavedrine, née Saison (6°); Christine Lebeau (10° ex.); Valérie Leczycki (12°); Anne Lemonnier (5°); Janine Loisy (27° ex.); Jean Lucas (37°); Martine Muller (31°); Hélène Pagnon (33° ex.); Brigitte Pose, née Scherbacher (2°); Daniel Rembalski (47°); Daniela Rouges, née Daempfle (44°); Eric Saint-Etienne (16°); Françoise Salvan (1°); Françoise Saorgin (19°); Bernadette Skowron (40°); Jean-Christophe Sylvos (27° ex.); Geneviève Tempe (23° ex.); Françoise Verges (22°); Jean-Claude Vulat (48°); Philippe Wellnitz (42° ex.).

• Italien

Mese et MM. Milva Andriolli (6°); Nicole Atzeni (10° ex.); Jean-Philippe Bareil (1°); Lise-Marie Bossi (4°); Vincent d'Orlando (9°); Annie Ghiz-zardi (3°); Martine Giraud, née Fraisse (2°); Valérie Guillouet (3°); Brigitte Le Gouez (7°); Patricia Mari (10° ex.); Patricia Moffen (8°).

M. Roland Galharague (2°); Me Brigine Maurisc, ne Maurisc

• Education physique et sportive

Mes et MM. Jean-Pierre Barrue (101): Olivier Bessy (125): François Brunet (205): Gilles Bui-Xuan (125): Christian Cathelineau (216): Jean-Paul Clément (36): Jean-Pierre Courbe-poisse (196): Pierre Danse (156): Jean-Michel Delaplace (46): Emile Erbani (166 ex.): Pascale Garnier (36): Ber-pard Groscovice (26): Lean-Juc Carl-(16° ex.); Pascale Garnier (3°); Bernard Grosgeorge (2°); Jean-Luc Guillanme (14°); André Lapierre (16° ex.); Jean-Michel Legras (23°); Daniel Limat (11°); Jacques Metzler (13°); François Montaigu (22°); Georges Pain (6°); Thierry Pozzo (5°); Michel Pradet (9°); Jean-Pierre Rey (25°); Paurick Seners (7°); Jean Vangioni (24°); Jean-Paul Victor (18°). CARNET DU Monde

Mariages

- Isabelle PAQUELIER et Welfgang HAHN

sont heureux de faire part de leur mariage qui sera célébré le 3 août 1985. La Chapelle-Thècle, Dijon. Klettgan (RFA).

Décès

- Le docteur Pierre Bouyard et M™, née Simone Dupuy, M<sup>12</sup> Janine Dupuy, Jean-Claude, Valdo, Luc et Christophe Bouyard, Parents et alliés,

ont la tristesse de faire part du décès de M Louis DUPUY,

survenn le 24 juillet 1985, à l'âge de Ses obsèques ont en lieu le 26 juillet à Langogne (Lozère).

« J'espère en l'Eternel et j'attends Psume 130.

26, boulevard Bourre, 13008 Marseille,

M=S. Wasser et M. C. Numberg, M. et M= M. Caspari, M. et M= S. Caspari, M. et M= J. Caspari, M. et M= G. Swierczewski

et leurs enfants, Ses frères, sœur, beau-frère, belles STERRE DEVENE Et nièces.

Ses parents et amis, ont la tristesse de faire part du décès, surveau le 25 juillet 1985, de Anna GECOW.

née Zylberszac, médecin,

et sappellent le souvenir de son époux, Léon GECOW.

décédé en Pologne en 1952.

Les obsèques ont en fieu dans l'intimité, le 31 juillet, à Gif-sur-Yvette

Paris, Gif-sur-Yvette (France). Jérusalem, Tel-Aviv (Israël).

On nous prie d'annoncer le décès

M. Henry HAMELIN, officier de l'ordre national du Mérite, ien secrétaire général ancien secrétaire général de la Confédération du cinéma. de la société Pathé-Cinéma,

survenu le 15 juillet 1985, dans sa

Selon sa volonté, ses obsèques ont en lieu dans la plus stricte intimité et ses cendres ont été déposées dans la sépul-ture familiale à Trouville-sur-Mer.

 M= Chantal Tollari, sa femme, Muriel, sa fille, M. et M= Néaumet, s besux-parents, M. et M™ Dupire, ses beaux-frères et leurs enfants,

ont la douleur de faire part du décès de M. Louis TOLLARL ingénicur au contre d'études nuclénires

de Saciay.

.

greens

Charles ....

iétro!e

Herican Legal

-p = 1

- 12:

ga v

es de

508 · 3

:3.512....

- 20

::-

Sec. 25.

Brice.

\$ 100 m

...

125 277

rvena le 30 juillet 1985, à l'âge de cin-

La cérémonie religieuse a été célé-brée en l'église de Gignac-la-Nerthe, son village matal (Bouches-da-Rhône), le jeudi 1° août.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1, rue des Roses, Gometz-le-Chatel, 91940 Les Ulis.

Le marquis et la marquise de Casson t leurs enfants, M. et M™ Gérard Zunz M. et M™ Philippe Zunz

ont la tristesse de faire part du décès de

M. Pierre ZUNZ,

survenu le 29 juillet 1985, dans sa . Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

1, rue du Conseiller-Collignon, 75116 Paris.

**Anniversaires** - Le 2 août 1984,

> Jonathan MERZER. artiste-metteur en scène

nous quittait au terme d'une terrible maladie endurée avec un courage exem-

Esther, son épouse, Daphna, sa fille, Césia Merzer, sa mère, Son frère, sa famille, ses amis

Ils ne l'oublieront jamais.

Communications diverses Georges Allain, de l'île de Ré, signera son livre Des Tables de la loi à l'Ewangile, pour vivre ensemble autre-ment, le mercredi 7 août à 11 beures.

Pensée universelle, 4, rue Charlemagne, Peris 4.

Nos abonnés, benéficiant d'une réduction sur les insertioes du « Carnet du Monde », sont priés de joindre à leur envoi de texte une des dernières bandes pour justifier de cette qualité.

### **SOLUTION DES JEUX DU JEUDI**

a) mollusque ; b) peaufiner ; c) tavernier ; d) décolleté ; e) ascenseur. Suites logiques :

a) 14 861. Chaque nombre commence et s'achève par un 1. Le terme

central est multiplié par 3 à chaque fois ; b) 2. Chaque nombre est obtanu par l'addition des chiffres qui compo-sent le nombre précédent, multiplié par 2 ; c) 371. L'écart entre chaque nombre progresse selon les puissances de 3 : 3, 9, 27, 81...

Qui a dit quoi ? 1. Groucho Marx ; 2. Simila Russkaïa ; 3. André Malraux ; 4. Charles Pasqua ; 5. Le CERES.

- (Publicité) -

SPÉCIAL WEEK-END 15 AOUT Tourisme SNCF vous propose de nombreuses possibilités d'évasion pour le plus long week-end de l'année : BRÈVE VISITE

CROISIÈRE A BORD DU PAQUEBOT «AZUR» (ILES GRECQUES). Départ de PARIS les 16 et 17 août 1985. Réduction exceptionnelle : enfants gratuit de 0 à 17 ans pour le départ du 27 août (logés dans la

cabine des parents ou grands-parents).

CIRCUIT EN IRLANDE (10 au 18 août 1985).

ALSACE ET RHIN ROMANTIQUE.

COPENHAGUE - MUNICH - HEIDELBERG GENÈVE - BERNE - INTERLAKEN. Huit jours : Quatre jours : Trois jours :

**VOYAGE ET VACANCES** TOURISME ET GASTRONOMIE EN AUVERGNE -

L'ALSACE ET LES VOSGES - BRUXELLES, BRUGES, ANVERS - VERONE et VENISE. TRAIN + HOTEL Trois jours : BORDEAUX - NICE - LAUSANNE-MONTREUX -

(ou plus) Deux jours :

ROME - LYON OU SAINT-ÉTIENNE - STRAS-BOURG - FLORENCE - MADRID. DÉCOUVERTE DE LA BOURGOGNE MÉCONNUE PAR TGV - LA SARTHE (Son et lumière au châ-teau du Lude) - COLOGNE ET LE RHIN (mini-croisière) - ANNECY - DIJON - NANTES -LA HOLLANDE - LONDRES PAR L'ORIENT-EXPRESS (retour par avion).

Conditions tarifaires spéciales pour rejoindre PARIS ou la ville de départ l'excursion ou du séjour, au départ de toute les gares SNCF de France Et toujours les croisières sur le Rhin : BALE-HOLLANDE, HOLLANDE-BALE, BALE-COLOGNE, ROTTERDAM-BALE, ROTTERDAM-STRASBOURG. STRASBOURG-ROTTERDAM, BALE-ROTTERDAM, COSLENCE-TREVE (croi-sière sur la Mossile)

RENSEIGNEMENTS ET BISCARPTIONS:
TOUTES GARES SNCF DE PARIS
PAR TÉLÉPHONE: POUR LES VOYAGES TRAIN + HOTEL: (1)281-39-30.
POUR LES AUTRES VOYAGES; (1)321-49-44.

WEEK-END D'UN CHINEUR-

Dimanche 4 août U.F.DE-FRANCE

Provins, 14 heures : menbles rustiques, bibelots, pianos. Samedi 3 août

**PLUS LOIN** Divonne-les-Bains, 21 h 30 : ta-

Avranches, 14 h 30 : curiosités, armes. Divonne-les-Bains, 21 h 30 : tableaux, meubles, objets d'art.

bleaux, meubles, objets d'art.

Carlo ; Objat (19) ; Pornic ; Prades; Saint-Gaultier (36) Saint-Jean-Cap-Ferrat.

> Les mots croisés se trouvent le Monde Loisirs page X



TIRAGE DU MERCREDI

31 JUILLET 1985



**GRILLES GAGNANTES** 

6 BONS Nº

5 BONS Nº

4 BONS Nº

3 BONS Nº

5 BONS N= + complémentaire 1 854 **GAGNANTE (POUR 1F)** 

87 170,00 F 7 090,00 F 130,00 F

10,00 F

UNE CAGNOTTE EXCEPTIONMELLE LE MERCREDI

LES 2 CAGNOTTES EXCEPTIONNELLES DE L'ÉTÉ!

**FOIRES ET SALONS** 

Allanche (15); Béziers; Espa-tion (12); Fayence (83); Gerard-mer (88); Lunel (34); Monte-



HUMERO

COMPLEMENTAIRE PROCHAIN TIRAGE: SAMEDI 3 AOUT 1985 VALIDATION: POUR LE MERCREDI 7 AOUT 1985 ET LE SAMEDI 10 AOUT 1985

JUSQU'AU MARDI APRES-MIDI

RAPPORT PAR GRILLE

2 241 555,00 F

1 847 605

LA SEMAINE PROCHAINE UNE CAGNOTTE EXCEPTIONNELLE LE SAMEDI

صحدات الأصل

pollar: represents 8 62 F

غ**ۇ كىلان**ىڭ يېغىرىي در - مەس in in (7.2 GM Lanta 🕏 🕏 - et on fark 54 to 25 3 201904 THE THE OWNERS The second second さっこいな 薄色 - yeş + mhiti artazı**dı** ü<del>şe</del>ildi

- - 2.25 T & # 2 - project we take **the** .e des prix au Veni 🕒 সাইনারক ক্ষমণী 🧺 in the second section THE RESIDENCE OF THE SECOND

- --THE PURE OF GRAND LAFA SE LO e de Casolie 🗫 シャンマ タロ郷 er in the state of Committee of the contract of

MARCHE LITETE AND AIRE DES DE

ROMONNAIES

2012 **建設** 

- in . .

• **5**4 •

Contract and Recorded

4000000000 WE HACHSTOTE DE JORI n gar de latter e e

ు గ్రామంలో సిమిమ non the EUS Aligne In in the street street to u maranda 🕶 😘 🕽 in had an ieu e The Telephone State of the Stat

والمراجع في الما المحادث ال

art and the second The Company of the Co i Ni£asan I The second of the second of accessores positions of the second of the se

And the second s The second second second Total of paraletts. She to the second of the secon Special to the property of the section and the

den se de la company de la com General Control of South Control of Sout le par de la companya 

Formitte to the formateurs de distribution 33 Security of the contraction for a street of the contraction of the con

Sen obien. Thereins un derounce IRBID D. ST. SOT ELECTRICITY CO LTD. ROYEL - RON 45 IPBID the son production of the son product appropriate the son production of the son producti subject de la company de la co

fun d'eus des conditions générales l'El Des Comments des offres devront être prèss de la comment de 2 septembre pour 25114

A Marie des de la company de l

de l'internation de la contract de prix fermes en elles devront être accont es espécification provincie d'une validité de quatre de comments.

# économie

### REPÈRES -

Chantel Tollari, sa fema a fille.

eur de faire part du dies.

L Louis TOLLARI,

ingéoucur intre d'études muchant de Saclay.

50 juillet 1985, à l'âge.

monie religieuse è és. Bluc de Grénac-la-Neis Mai (Bouches-du-Rhb

: tient lieu de fair<del>e pa</del>n

es Poses. He-Chatel, Hes Ulis.

Pierre Zunz.

quis et la marquise de (a. 12 nis. 1 ~ Gérard Zunz

tesse de laire part du die

M. Pierre ZUNZ le 26 juillet 1985, be.

Seque, on: eu lieu dans

du Consciller-Colligage

Ionathan VIERZER

Miste-metten make

ittali in little des mis

endurer aver an altagene

adi: : .<sub>194</sub>

TO SUPERIOR

Mercer with ère, e en la casa

l'oublier: -- .--

nanun: Cations diverses

OFF SALES

en liere fer benicht

le principality and second

movement of the Charles

Afterna Committee

particular arabical

**DU JEUDI** 

dett of a same

action of the second

on the many to the

Case section 2.50%

The second second second

D 15 AO

ombreuses possiti ek-end de l'ami

10 Pag. 8837 45

enc. .

and the second s

0 30 15 170 1555 NT 10 15 170 1555 NT 10 15 15 15 1555 NC N 15 15 15 1555 NAXED

NOME OF 2015216 OS 355 - 22, 15, 15 1015 - 12, 155

AUSANIE VONTENTALISATION OF THE STATE OF THE

ARIS TO SHORT OF FRANK

COLLANDS MOLLANDS SIE 377640 AM STRASSONS 3M. COSLENCE TREVE OF

No The Little Bay

July 1756, 27, 225

ي: نخيدا

Anniversars

iouzienie annee

i ame. Im Philippe Zunz

Salenis.

### Dollar: reprise à 8.62 F

Relativement stable au cours des dernières vingt-quatre heures, le dollar s'est assez vivement redressé vendredi matin 2 août sur toutes les grandes places financières internationales, pour s'échanger à 8,62 F (contre 8,5030 F jeudi) et à 2,8250 DM (contre 2,7860 DM). D'acrès les cambistas, catte hausse, cartes de caractère assez technique, se fonde aussi pour partie sur la perspective d'une remontée des taux d'intérêt aux Etats-Unis, que pourraient entraîner les opérations de refinancement du Trésor américain la semaine proclaine, d'un montant récord de 21,75 milliards de dollars, mais configurant instructu de la 1,75 milliards de dollars, mais aussi le gonflement inattendu de la masse monétaire outre-Atlantique (3,7 millards de dollars au lieu du 1,2 milliard attendu). Dans le SME, le deutschemerk est resté ferme vis-à-vis des autres monnaies auropéannes, s'appréciant même encore par rapport à la livre sterling. (3,89 DM, contre 3,92 DM), mais marquant le pas contre le franc français (3,025 F, contra 3,0535 F),

### Pétrole: baisse des prix au Venezuela

Le Venezuela, membre de l'OPEP, a annoncé, jeudi 1= soit, une Le Venezuela, membre de l'OPEL, a annonce, jeug 1- aout, une baisse de 1.95 dollar par baril des prix de ses bruts lourds et extra-lourds. Ces qualités d'une densité exceptionnellement basse ne sont pas soumises au régime des prix officiels de l'OPEP. Caracas est donc libre d'en fixer les tarifs à son gré. En revenche, la baisse, également sanoncée jeudi, des prix des bruts de qualité moyenne (0,50 dollar par baril) est conforme aux décisions de l'organisation de l'accept par baril des les sais de les sais des les sais de les sais des les sais de la sa lors de sa demière conférence ordinaire de Genève, et les tarifs des qualités légères demeurent inchangés. Cette beisse, qui touche, au total, environ la moltié de la production vánézuélienne (790 000 barils par jour sur 1,5 million), entraînera une parte de ravanus estimés à 215 millions de dollars par en. Elle a été rendue nécessaire par la décision récente du Mexique de diminuer l'ensemble de ses tarifs, ca qui rendait les bruts vénézuéliens moins compétitifs, notamment sur

### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                                 | COURS                       | DU JOUR                     | CON MOSS      | DEUX MO                | SOX MORE                                              |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 | + bes                       | + best                      | Rep. + ou dép | - Rep. + oz di         | ip. — Rep. + os dip                                   |
| SE-U                            | 8,6175<br>6,3715            | 8,6225<br>6,3799            |               | 9 + 69 +               | 277 + 660 + 760<br>186 + 148 + 245                    |
| Yea (100)<br>DM<br>Floria       | 3,6284<br>3,9584<br>2,7185  | 3,6328<br>3,6538<br>2,7209  | + 126 + 1     | 7 + 255 +              | 272 + 738 + 786<br>184 + 533 + 575                    |
| F.B. (100)<br>F.S.<br>L.(1 000) | 15,8787<br>3,7233<br>4,5427 | 15,8954<br>3,7278<br>4,5477 | + 162 + 1     | 4 - 148 +<br>9 + 326 + | 88 - 293 + 272<br>349 + 945 + 1816<br>188 - 228 - 709 |
| £                               | 12,9854                     | 12,9249                     | <u> </u>      |                        | 326 - 771 - 593                                       |

### TAUX DES EUROMONNAIES

| SE-U 7 13/16<br>DM 4 5/8            | 4 7/8 4 3/4 4 7/8 4 3/4 4 7/1                             | 1   5   1/3                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Florin 6 1/8<br>F.R. (1987) 8 1/2   | 9 1/2   10                                                | 1   9 5/8 14 5/8             |
| F.S 3 1/2<br>L(1 000) 9 1/2<br>£ 12 | 11 1/2 11 1/4 12 1/4 12 1/8 13 1/8                        | 13 1/4 14<br>11 5/16 13 7/16 |
| F. frame 10                         | 12 1/4 11 3/4 11 1/8 11 5/8 11 3/4 12 14 16 13 1/2 15 1/2 | 13 14 1/2                    |

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.

### (Publicité) IRBID DISTRICT ELECTRIGITY CO LTD ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE Projet de développement de l'énergie de Jordanie, prêt IBRD

La société IRBID District Electricity Company Ltd (IDECO) lance un appel d'offres pour la fourniture, CIF Aqaba Jordanie, du matériel dom la liste figure ci-dessous. Ce projet sera financé par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (IBRD), et les seuls soumissionnaires qui pourront être acceptés seront ceux de pays membres d'IBRD ou des soumi naires de Suisse, de Talwan et de Chine. 

Equipements pour la réseau de distribution électrique, 1. - Fourniture de boulons à six pans et d'écrous galvanisés,

ainsi que de tôles d'acier 25114/01/1. Les soumissionnaires sont invités à présenter leurs offres pour la

fourniture et la livraison CIF Aquba des matériels suivants :

- 133.600 boulons en acier doux;

- 69.000 rondelles en acier doux;

- 150 tôles d'acier.

Le prix du cahier des charges est de 50 dollars US ou de l'équivalent en dinars jordaniens, en Jordanie. 2. - Fourniture de conducteurs et d'accessoires pour lignes

Les sommissionnaires sont invités à présenter leurs offres pour la fourniture et la livraison CIF Aqaba des matériels suivants :

- 2.050 km de conducteur en aluminium ; - 80 km de conducteur en cuivre ;

Brides de fixation rainurées et parallèles. Le prix du cahier des charges est de 50 dollars US ou de l'équivalent en dinars jordaniens, en Jordanie.

3. - Fourniture de câbles autoportants souterrains et sériens 25114/03/2..... Les soumissionnaires sont invités à présenter leurs offres pour la

fourniture et la livraison CIF Aqube des matériels suivants :

- 39 km de câble souterrain, basse tension; - Câble autoportant aérien et accessoires;

 Joint droit pour câble souterrain; - Cosses pour câble et protecteurs de câble. Le prix du cahier des charges est de 50 dollars US ou de

l'équivalent en dinars jordaniens, en Jordanie. 4. - Fourniture de transformateurs de distribution 33/0,4 kV,

Les soumissionnaires som invités à présenter leurs offres pour la

fourniture et la livraison CIF Aqaba des matériels suivants :

- 20 transformateurs 50 kVA 33/0,4 kV ; 20 transformateurs 100 kVA 33/0,4 kV;

 20 transformateurs 250 kVA 33/0,4 kV. Le prix du cahier des charges est de 50 dollars US ou de

l'équivalent en dinars jordaniens, en Jordanie. On peut obtenir les cahiers des charges en les demandant par

IRBID DISTRICT ELECTRICITY CO LTD.

PO BOX 46: IRBID ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE

et en joignant à la demande un chèque du montant approprié, en dinars jordaniens, comme nous venons de l'indiquer plus haut. Ces sommes ne sont pas remboursables.

Les cabiers des charges comprendront trois decuments :

— l'un d'eux contiendra les conditions générales IEE Moche - Deux exemplaires des offres devrunt être présentés au

bureau IDECO à IRBID, avant midi, le 2 septembre pour 25114/01/1 et 25114/03/1, et le 3 septembre pour 25114/03/2 et 25114/04/1.

Il faudra que les contrats l'assent état de prix fermes et que les offres soient valides quatre mois. Elles devront être accompagnées d'un cautionnement provisoire d'une validité de quatre mois, comme le spécifient les documents.

### AFFAIRES

### APRÈS LA MISE EN GARDE DU PDG DE RENAULT A LA CGT

## Les syndicalistes doivent-ils respecter le secret des délibérations ?

### Quels sont les draits et les devairs : avait approuvé le plan en question. le salariés qui siègent aux conseils : finatile de dire que nous avons prodes salariés qui siègent aux conscils d'administration des entreprises

publiques, telles que Resault, Elf-Aquitaine ou la SNCF? La loi du 26 juillet 1983 « relative à la démo-cratisation du secteur public » leur donno-t-elle la faculté de dire tout es mille aute de la continue de la c qu'ils savent à coux qui les ent élus ? Ont-ils les moyens d'apprécier la situation de l'entreprise ? Toutes ces questions se trouvent en filigrane derrière la « mise en garde » adres-sée, le 23 juillet, par le consoil dedministration et par le PDG de Renanit à la CGT (le Monde du 25 juillet). Celle-ci avait violé la confidentialité - des délibérations en rendant public le prêt de 175 millions de dollars consenti par la Régie à sa filiale American Motors. Etait-elle vraiment condamnable ?

Pour en mieux juger, nous avons demandé à M. François Bollon, ingé-nieur et administrateur de la société nationale Elf-Aquitaine et de la société Elf-France, élu sur des listes parrainées par la CFDT, de raconter no crégieure d'une surés d'artolion expérience d'une année d'application de la loi, ses cas de conscience et les contradictions dans lesquelles l'ont plongé ses nonvelles fonctions. Chacun de ses accro-chages avec la direction d'Elf-Aquitaine illustre les batailles pour le pouvoir dans l'entreprise qui opposent gestionnaires et admini-trateurs salariés des sociétés publiques ou nationalisées.

• La confidentialité. - La loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales oblige les administrateurs à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administra-

« Les directions brandissent la menace de déclarer toute informa-tion confidentielle si les administra-teurs salarlés ne se taisent pas sur l'ensemble des délibérations, civili-que M. Bollon. Autam il est admissible, par exemple, de respecter le secret jusqu'au terme d'une opéra-tion bourstère, at quoi qu'on en pense, autant il n'y a aucune ratson de rester coi quand un communique de la société Elf a déjà fait savoir qu'elle avait passé un compromis inquietant avec le groupe Golds-mile, auquel elle paiera 130 mil-lions de dollars et des royalties pendant vingt ans pour régler le différend sur une exploitation pétrolière au Guatemala, »

• Le consenius. - « Les directions pratiquent le centralisme démocratique, c'est-à-dire 'qu'elles ne veulent pas d'expressions minori-taires qui unisent à la recherche du consensus. Lors de la discussion du plan d'entreprise 1984-1988 d'Elf, les administrateurs insus de la CFDT ont proposé un vote. Le pré-sident a répondu qu'il avait pris note de leurs remarques et qu'un vote était inutile. Quelques jours plus tard, dans le builetin hebdomadaire du groupe, nous avons lu que <del>le cons</del>eil d'administration

Nominations

• Chez Helena Rubinstein,

e Chez SCM Corporation,

fabricant américain d'anduits et de produits chimiques (2 mil-llards de dollars de chiffre d'af-

faires), M. GEORGES HARRIS,

cinquenta-deux ans, a été élu PDG. SCM est le troisième pro-

ducteir mondes de bioxyde de titane, pigment utilisé dans di-verses fabrications (peintures)

papier, matières plastiques,

caoutchoud).

• Au conseil général des ponts et, chaussées,

M. PIERRE MAYET, cinquante

et un ans, a été nommé vice-président, cet organisme étant de droit présidé par le ministre. M. Mayet quittara, le 1º septem-

bre, ses fonctions de directeur de

accède au poste hiérarchique ment le plus élevé du ministère

de l'urbanisme, du logement et

des transports et atra pour mas-

sion d'en rénover l'inspection gé-nérale. M. Mayet deviant la glus

jeune ingénieur général des ponts

et chaussées, après avoir notam-

ment occupé les postes de direc-

teur de l'aménagement foncier et

de l'urbanisme et de directaur du

la sécurité et de la circulation routières et de délégué interna-nistériel à la sécurité routière. It

France.

• Le rôle de conseil d'administration. - « La loi prévoit la possi-bilisé pour le conseil d'administrotion de former des comités d'études sur des problèmes spécifiques de l'entreprise. J'et demandé la mise en criste de cette faculté et, à chaque fois, la direction a obteu que cela soit repoussé parce que ces comités auraient semis son rôle en cause. D'après pues informations, c'est la mime utilisde chez Saint-Gobain ou Thomson.

 Vinformation des nominis-trateurs. — Les administrateurs doivent recevoir toute l'information nécessaire pour juger les conditions deux les pour juger les conditions dans lesquelles est zirte l'entro-prise. Eh blen, sur les sujets sensi-bles, cette information est squelettique l'Le PDG veut bien nous dire le coulenu d'un dossier, mais pas l'écrire. Si nous obtenons un docu-ment écrit, celul-ci est rarement

• Le compte rendu de mandat des administrateurs. — « Toujours le centralisme démocratique. La direction voudrait qu'il n'y ait qu'un compte rendu officiel du mandat de l'ensemble du conseil d'administration. Un de mes camarades, qui voulait informer ses élec-teurs de la société Atochem, filiale du groupe Elf-Aquitaine, s'est vu refuser, l'entrée de l'usine de Saint-Fons, et a même fait l'objet d'un constat d'huissier. Moi-même, J'al reçu une lettre de protestation du PDG d'Elf-France pour avoir tem. une réunion d'information à la raffinerie de Feyzin.

· Les moyens accordés aux administrateurs. - « On nous met des bâtons dans les roues lorsque nous voulons visiter un établisse-ment. Chèz Elf, l'administrateur volt ses frais de déplacement rembourses dans trois cas : lorsque le consell d'administration tout entier effectue une visite officielle; lor-que sa visite a reçu i avai du conseil du groupe, du conseil de la filiale et l'autorisation du chef d'établisse-ment; lorsqu'il rend visite à un administrateur salarité d'une filiale après accords du président du groupe et du président de la filiale. En un an de mondat, je n'ai pu visi-ter qu'un seul établissement, et encore après six mois de démar-ches.

• Les rapports des néministra-tours avec lois syndicat. — «La lot interdit à l'administrateur d'être en même temps représentant du personnel ou permanent syndical. Les patrons en tirent la conclusion que nous n'avons plus le droit de militer. Ce qui est abusif. J'ai reçu une lettre de rappel à l'ordre pour avoir simplement distribué des trocts syndicaux. >

Qu'on ne une pas de ces escar-mouches la conclusion que M. Bol-lon regrette l'introduction d'admi-

### REDÉPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

M. CLAUDE URY, cinquante-M.Georges Vianes, conseiller moje ens, est nommé directeur référendaire à la Cour des comptes, a été nommé en conseil des ministres général international. Il était auparavant directeur général pour a ete nomme en consen ues ministres le 31 juillet, directeur général du Développement régional et de l'envi-ronnement industriel et technologi-que (DREIT). l'Europe, noste du occupera desormais M. Emmanuel Villeroy de Galhan, M. André Cavello est nommé directeur général pour la Cette direction vient d'être créée

par M= Cresson au ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur en remplacement de la délégation aux affaires régionales (DAR). Le ministre seghaite par cette réforme se doter de moyens d'analyses et de reflexions sur les évolutions transversales et technologiques et sur les problèm rencontrés par les FME tant au niveau régional que fintional. Les directions soctorielles du ministère n'y suffissiont pes. Avet la tutelle des directions régionales du minis-tère, la DREIT, qui dépêndra égale-ment du ministère de la recherche et de la technologie, pourra mieux coordonner ses travaux avec la DATAR, qui dépend, elle, du mini-tère du plan et de l'aménagement du territoire. . .

· La compagnie maritime Sauko (Japon) veut samuler sea contrata d'affrètement :- La plus grand société mondiale d'affrètement de pétroliers et de carros. Sanko Steamship Co., an Japon a demandé aux propriétaires de bateaux étrangers, dans le cadre de son plan de restructuration, d'annuler sans contrepartie de dédemmagement les contrats de transport pour lesquels elle s'était engagée, a indi-que son nouveau président, M. Yoi-chi Akishmo.

nistratoure salariés dans les consoils d'administration des entreprises publiques. Bien au contraire l Notre arrivée a contraint les diripearas et les conseils à plus de vigigenus es seu conseus, a plus ae vigi-lance, Nous ne sommes pas des béni-oui-oui et nous obligeons les directions à donner aux consells d'administration une information qui s'a jamais été aussi abondante. On nous prenait pour des loups introduits dans la bergerie. Nous

Un signe de cette entente qui ne trompe pas est l'absence de contentient sur l'application de la lot de 1983. Les syndicats n'ont pas traîné les directions devant les tribunaux pour entrave aux fonctions d'admistratours salariés.

sommes en bonne vote d'être acceptés par les aures administra-teurs et même par les directions.»

estaie de borner son territoire et de rogner le pouvoir de l'autre, sans que ce rapport de l'orce dégénère en guerre ouverte. Un an d'application de la loi sur la démocratisation du secteur public est un délai trop court

les partenaires sociaux procèdent avec prudence.

C'est ponrquoi l'attitude de la CGT a tant chique M. Besse, mais sussi les représentants des autres syndicats au sein du conseil d'admi-nistration de Renault. En divulguant de laçon tonitruante le pret consenti à American Motors et en prociamant - à tort - que la cession du parrimoine immobilier à une filiale de Renault s'apparentait à une hypothèque, M. André Szinjon, socrétaire général de la métallurgie CGT, visait un effet politique et national et non l'amélioration de l'état de santé de Renault.

Les administrateurs des autres syndicats out sanctionné cette irresponsabilité - ou cette imprudence Les PDG n'ent pas sanctionné les élus trop bayards ou trop militants.
Les depx camps recherchent à l'évidence, un modus vivendi. Chacun cisaic de borner son territoire. embryons de règles qu'ils étalent parvenus à inventer avec la direction. La leçon mérite d'être entendue et pourrait faire jurisprudence.

ALAIN FAUJAS.

### Michelin en tête des tests de résistance aux Etats-Unis

Le groupe français Michelin vient de remporter une jolie victoire aux Etats-Unis, en se voyant décerner très officiellement le plus haute dis-tinction pous la qualité de ses pneus.

Selon les tests de résistance effectués pay les services spécialisés du département des transports – ces services sont chargés de distribuer aux manufacturiers les « titres » (1) devant être obligatoirement sculptes consormateurs — Bibendum dis-tance d'assez loin tous ses concur-

Tous pueus radiaux confondus, Michelin arrive en tête de liste avec un crédit de lougévisé moyenne de 45 200 miles (72 727. kilomètres): Il est suivi par Liniroyal (44 800 miles, soit 72 083 kilomètres) et un peu plus loin par Goodyear, premier manufacturier du monde, à la cinquième place seulement avec 42 200 miles (67 900 kilomètres). Bridgestone (Japon) est avant-dernier avec 32 000 miles (51 488 kilomètres) et Pirelli, lanterne rouge avec 30 200 miles (48 592 kilomètres).

pas là. Par type de pueu. Michelin est également premier avec son modèle XH, à qui le département des transports accorde un « titre » de 330, le plus éleyé, qui correspond à une durée d'utilisation de 66 000 miles (106 194 kilomètres). An degxième rang arrivent (Premium Radial), Atlas (Con-

air lea bana

quest), Goodyear (Vector) et General Tire (Ameri Way XT), qui ne sont crédités que de 56 000 miles (90 104 kilomètres). Pirelli arrive encore dernier avec ses pneus P 3-70, P 4, P 44, P 3-165 (36 000 miles, soit 57 924 kilomètres).

Ces chiffres ont été rendus publics par le centre américain de sécurité routière, une société à but non lucratif, et repris par le New York Times.

(i) Un titre est composé d'un cer-tain nombre de points correspondant chacun à une utilisation de 200 miles (322 kilomètres).

RECTIFICATIF. - Au suiet de l'augmentation du capital de Michelin, dont nous avions dit dans nos éditions datées du 22 juillet qu'il pourrait être au moins doublé, la direction de la firme nous prie d'apporter la correction suivante. Dans l'hypothèse très plausible où, par exemple, Michelin procéderait à une émission de 500 millions de francs, représentée par 500 000 actions nouvelles offertes au prix de 1 000 F, le capital ne serait pas doublé, mais sculement augmenté de 12 %, soit de 60 millions de francs, montant correspondant à la valeur nominale des actions toujours lixées à 120 F (120 × 500 000 = 60 milex aequo, Uniroyal (pneu Royal lions), Le reliquat, soit 440 millions Seal micro, notamment), Summit de francs, représenterait la prime de francs, représenterait la prime d'émission.

### - ENTREPRISES :

### Marubeni (Japon) va construire 4 porte-conteneurs pour Evergreen (Taiwan)

Le transporteur taiwanais Evergreen Marine Co. a passé commande de 4 navires porte-contaheurs, d'une capacité de 43 000 tonnes chacun, à la société japonaise Marubeni. Le prix total de cette commande est de 25 miliards de yen (100 millions de dollars) et la livraison est prevue pour 1987. Evergreen avait délà commandé 24 porte-conteneurs à Marubeni, dont 18 ont été livrés

### Tiga: le cap des 100 000 planches

Trois ans après le début de la production en 1982, la 100 000 planche à voile est sortie de l'usine Tiga installée à Bértione. Un chiffre qui traduit la percée d'une entreprise sur un créneau difficile. En effet, le marché français de la planche à voile est passé de 105 000 en 1982 à 90 000 en 1983 et à 80 000 l'an dernier. C'est grace à l'adaptation de ses produits à ce secteur en plein renouvelle-ment — le public se tourne aujourd'hui vers des modèles à caractère sportif - que la société Tiga a pu pourtant accroître sa production : 13 000 planches en 1982, près de 46 000 l'an dernier, dont 20 000 à l'apportation. Car si le marché français régresse — malgré 2,5 millions de pratiquante et autant d'adeptes potentiels, — les pays comme les Etats-Unis, le Japon et l'Australie offrent depuis un ou deux ans des débouchés importants, La société Tiga, qui emploie près d'une centaine de personnes, a réalisé 1,5 million de francs de bénées après impôte, en .1984 eur un chiffre d'affaires de 90 millions de

### MAITRISEZ TÉLÉTEL! Avec une clé

• facturation regroupée et détailée.

• une seule cle pour les meilleurs services comme : FUNITEL: le 1er grand service jeux et loisirs.

NOTA : la messagerie "contact permanent" • La maîtrise de la consultation et des coûts réduits jusqu'à moitié prix S'albanner outs'informer :

: (3) 946 20,28

Minitel : (3) 614.91.66 puis FASTEL

» Mais pour les industriels français, rien n'est changé par cette visite à l'obligation d'un combat de nénétration achamé et convaincant. » Ma société y a créé ce qu'on

appelle une joint-venture - une association - avec un groupe japonais pour construire des in tions de traitement des caux. Elle est décidée à y développer des procédés nouveaux, adaptés à un pays «sans sol », où les préoccupations d'hygiène et de perfection sont grandes. Nous y sommes bien accueillis: Mais nous ne ferons rien si nous ne sommes pas convaincants. nous et notre partenaire. Tel est le langage tenn par le premier

- Nous avons done suivi un long pèlerinage, précédé d'un apprentis sage approfondi du pays. Modestie,

- Avez-vous des chances de remporter le contrat d'assainisent du Gange en Inde ?

- Dégremont, notre filiale, a en tions d'eau potable de Bombay, traitement d'eanx industrielles ou de centrales nucléaires...). Mais il n'y a pas encore de « contrat du Gange ». Il faudra pour cela des alliances locales, une bonne ingénierie financière, des propositions meilleures que celles que feront sans doute d'autres pays étrangers. Il faudra surtout allier des compétences diverses (génie civil, tuyaux, s'interdisant les batailles francofrançaises. Nous y sommes décidés, comme nous sommes prêts à partager avec cet immense pays, à beaucoup d'égards très moderne, ce que nous avons de mieux dans nos laboratoires on dans notre savoir-

- Mais l'appareil industriel et administratif français est-il prêt pour cette révolution culturelle des attitudes ?

- Il la comprend mieux qu'il y a dix ans. Il l'encourage avec plus d'intelligence, me semble-t-il, et de

### Eurêka : trés bien

- Venons-en au projet Eurêka, défendu par la France. Est-il fondamental ou bien risque-t-il de n'être qu'un trompe-l'œil comme dirait M. Poniatowski?...

- Je pense personnellement, et initiative est fondamentalement bonne pour l'Europe. L'Europe, anjourd hui, semble s'abandonner. Il · faut rompre avec la fascination du déclin. Si l'Europe ne se ressaisit pas, Américains et Japonais l'abanlonneront sans autre arrière-pensée : leur développement respectif, à base de complémentarités et d'antagonismes, se nourrit de lui-même.

» Ma société, pour sa part très modeste, souhaite inscrire ees efforts de recherche-développement dans le double courant d'- Aquarensisance » grand projet de recherche du Miti japonais (1), et d'Eurêka en Europe. Ce sont deux dimensions à la bonne échelle.

- L'Europe, la France, pren-nent conscience de l'enjeu... Mais

### LA LYONNAISE DES EAUX : 160 SOCIÉTÉS

Avec un chiffre d'affaires de 13,5 milliards de francs en 1984, en hausse de 16,6 % per rapport à 1983, le groupe Lyonnaise des eaux coiffe cent soixante sociétés. 46 % du chijfre d'affaires concernent l'eau, 8 % les déchets et 24 % la chaleur et l'énergie. La part de l'activité réalisée à l'étranger est pas-sée de 32,7 % à 35 % d'une année sur l'autre.

La résultat consolidé a atteint 207 millions en 1984 (201 millions en 1983) et la capacité d'autofinancement se monte à 1091 millions (899 illions en 1983). La Evonnaise des saux vices funéraires par le biais de l'Omnium de gestion de finance-

Le groupe est implanté aux Etats-Unis et y fait 13,3 % de son chiffre d'affaires. Il est présent aussi au Canada, en Espagne et. depuis la fin juillet 1985, en Grande-Bretagne à travers Water Services Ltd, société commune détenue à 50/50 par Lyonnaise UK Ldt et le groupe britannique John Laing, Les activités en Afrique représentent 800 millions de francs. En Extrême-Orient, le groupe a que-tre filiales : DIC Dégramont au Japon, IJM Dégremont SND BHD en Malaisie, Aquathai en Thai-Developpement C° à Hongkong. Elle comrôle aussi la Société de distribution d'eau à Macao.

les entreprises sont-elles en mesure de mener la bataille?

Les entreprises françaises ou

européennes n'ont pas à attendre les gouvernements in les administra-tions. Elles doivent se prendre par les épaules pour développer mble des projets concrets. Que le reste vienne ensuite. Tenez! Nous n'avons eu aucun mal à mener en commun des projets avec notre par-tenaire espagnol, alors que l'Espagne est à peine entrée dans le

- Ce n'est donc pas aux Etats à tracer la politique à suivre... - Sauf exception, surement

- L'implication de l'Etat dans l'économie, le poids des tutelles des nationalisations, ont pourtant accentué depuis quelques années les lourdeurs... - Pour certains peut-être : mais

pas pour tous, et pas pour nous, société privée. . - Le secteur nationalisé est-il

trop étendu? Faudrait-il dénationaliser, reprivatiser?

- Je répète ce que j'ai dit en commençant : dans les dix ou quinze ans à venir, le moteur des transfor-mations de la société, en France comme ailleurs, sera l'entreprise plus que l'appareil politique et administratif. Au politique de trouver le point d'équilibre propre à notre pays qui permette à l'entreprise de jouer

lités et des incompréhensions irréductibles entre les milieux d'affaires, l'administration, les responsables politiques et les syndicats. Tout le monde ne peut-il donc pas tirer dans le meme sens ?

- Pai dit le rôle souverain du politique pour fixer la règle du jeu commun. Mais reconnaissons an monde syndical et à celui des responsables d'entreprise le droit d'évouer par eux-mêmes. Ces évolutions sont à la fois progressives et bru-tales. Elles appellent plus vite qu'avant de nouvelles générations au-devant de la scène. À elles de montrer qu'il n'y a jamais rien

Ce que l'Amérique appre aux Français qui y travaillent n'est pas essentiellement de l'ordre de la science ou de la technique. C'est platôt, s'agissant des entreprises, la double nécessité, reconnue et ecceptée, du professionnalisme et du travail d'équipe.

» L'Amérique apprend qu'il est naturel et facile d'agir, alors que nous, Français, privilégions l'acte de compréhension. Espérons que les nouvelles générations ne poseront pas comme irréductibles l'une à l'autre la compréhension et l'action.

Propos recueillis par FRANÇOIS GROSRICHARD.

(1) Ministre japonais du ce

### ETRANGER

### Compromis sur les exportations d'acier européen vers les États-Unis

De notre correspondant

Bruxelles (Communantés eurones). - Le différend entre les Etats-Unis et la Communauté euronne sur l'acier semble en voie de èglement après les deux entretiens M. Willy de Clercq, le commissaire européen chargé des relations extérieures, avec M. Clayton Yeutter, le représentant spécial du gouvernenent américain pour les négociations commerciales. Le compromis en vue est plus proche de la position américaine que de celle de la Com-munanté mais la CEE affirme pourtant y trouver des motifs de satisfac-

L'accord d'autolimitation que la CEE avait accepté de signer en 1982 et qui vient à expiration à la fin de l'année portait sur dix pro-duits. Il indiquait que dix-sept au-tres l'eront l'objet de consultations en cas de progression sensible des livraisons curopéennes aux États-Unis. C'est ce qui s'est passé. Les exportations ont atteint 632 000 tonnes en 1984, soit presque le dou-ble de celles de 1983, et out encore progressé de façon sensible au cours des premiers mois de l'année. Les Etats-Unis demandaient que les exportations scient limitées en 1985 à 75 % du montant atteint en 1984. La Communauté avait proposé de les li-

miter à 85 % de ses ventes de l'année passée, mais en insistant pour que les restrictions ainsi décidées ne s'appliquent que sur les mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année. L'accord qui se dessine donne satisfaction aux Américains sur le pourcentage (moins 25 %) mais, comme le voulait la CEE, jouerait sans rétroactivité. Cependant, quoi qu'on dise à Bruxelles, il est évident que le montant auquel on aboutit servira de référence lorsqu'il faudra décider les modalités de prorogation de l'ac-cord au-delà du 1" janvier 1986. Les ministres de l'industrie des Dix se réuniront en principe le 6 août.

### Maintenant **les chaussures**

Le règlement de cette affaire de l'acier, s'il se confirme, ne mettra pas un terme à la guérilla commerciale transatlantique. Selon des informations recueillies à Bruxelles. les autorités américaines s'apprêtent à instaurer des quotas sur les importations de chaussures en provenance de la CEE. Ce sont les Italiens qui scraient les plus touchés, mais aussi les Français et les Grecs.

PHILIPPE LEMAITRE.

## SOCIAL

### Créée en 1982 avec le soutien de la CGT une coopérative ouvrière de Sélestat est mise en liquidation de biens

De notre correspondant

Strasbourg. - La Société coopérative de production Menzer, spécialisée dans la maroquinerie à Sélestat (Bas-Rhin), a véca : le tribunal de grande instance de Colmar (Haut-Rhin) a prononcé, le 31 juillet, sa liquidation de biens. La SCOP, qui emploie actuellement 132 salari marsulvra son activité jusqu'à la fin La CGT affirme cependant que tous les emplois devraient être sauvés. M. Simon Bigard, un indusdu mois d'octobre, pendant la recherche d'éventuels repreneurs. triel du meuble à Sélestat, s'est

La SCOP Menzer avait succédé, en juillet 1982, aux établisseme Menzer Frères, spécialisés dans le cartable scolaire, et qui employaient aux beaux jours, avant 1978, plus de 1000 personnes. Cette initiative de la CGT, ardemment soutenue par le Parti communiste, avait permis de sauver 119 emplois, les salariés mettant au capital de la SCOP leurs indemnités de licenciement et leurs allocations de chômage. - . -

Sons la direction de l'ancien secrétaire régional de la CGT. M. Guy Clément, la SCOP avait tenté de diversifier la gamme de ses produits et de rationaliser l'emploi de locaux bien trop vastes pour elle seule. M. Henri Krasucki, en novembre 1982, était venu féliciter les sondateurs de cette SCOP.

Les objectifs affichés lions de francs de chiffres d'affaires, 340 salariés à terme – n'ont pu être atteints. Aujourd'hui, le conseil d'entreprise de la SCOP Menzer n'hésité pas à parler de « surreffec-

### LA VERRERIE **OUVRIÈRE D'ALBI** LICENCIE 83 SALARIES

ouvrière d'Albi (VOA) licencie. Quatrième fabricant français de bouteilles, avec 5 % de la production nationale, l'entreprise, qui emploie cim cent trois salariés, tous syndi-qués à la CGT, devra se séparer de quatre-vingt-trois personnes. L'assemblée générale de la coopérative oavrière a pris cette décision le 30 juillet en application du plan proposé par le CIRI (comité interministériel de restructuration industrielle) pour permettre à la VOA de faire face aux graves difficultés qu'elle consaît. En 1984, la Verrerie ouvrière d'Albi a enregistré un déficit d'exploitation de 18 millions de francs et une perte au bilan de 32 millions de francs pour un chiffre d'affaires de 300 millions de francs: Elle devra fermer le troisième four mis en service l'an dernier, augmenter sa productivité et obtenir un moratoire bancaire jusqu'en 1989 pour teuter de se redresser.

Dans Phistoire du mouvement ouvrier, la Verrerie d'Albi occupe une place particulière et a long-temps été une figure de prone. Elle a été créée (il y a quatre vingt-dix ans sous l'égide de Jean Jamès après une longue grève des ouvriers verners de Carmanx.

### FAITS ET CHIFFRES Le vote du budget américain

### LE PRÉSIDENT REAGAN A FAIT PLIER LE CONGRÈS

(Suite de la première page.) Les détails du compromis accepté

jeudi prévoient notamment : • Des dépenses militaires de 302 milliards de dollars pour l'année budgétaire 1986. La Chambre avait précédemment désiré réduire le budget du Pentagone à 298 mil-liards. Des augmentations de 3 % en termes réels de ce budget sont également prévues pour 1987 et 1988

 Des augmentations selon l'évo-lution du coût de la vie pour les dépenses de sécurité sociale et les autres programmes de pensions fédérales, notamment les itératies; contre l'avis du Sénat de returdes

cette hausse ;

• 11 milliards d'économie sur les dépenses du système d'allocations de santé Medicure. S

 Des réductions de 7:9 milliards de dollars sur les programmes d'aide à l'agriculture, inférieures à celles • Un gel d'un an des salaires des

fonctionnaires qui permettra d'éco-nomiser 5 milliards de dollars : ntions pour la société de chemin de fer Amtrak et les transports DOMINIK BAROUCH

## **BROR HIORTH**

**AM MUSEE BOURDELLE** 7.L.J. (neuf kundi) de 10 h à 17 h 40

### Etranger GRANDE-BRETAGNE

 Augmentation de chômage en juillet. — En données corrigées des variations saisonnières, le nombre de chômeurs officiellement secourus en

Grande-Bretagne a augmenté d'environ 6 500 personnes en juillet. Il atteint 3,18 millions d'individus, soit. 13,4 % de la main-d'œavre disponi-ble. (13,1 % en juin). Ce total ne comprend pas 134 500 jeunes en fin d'études, actuellement sans emploi et qui ne sont pes affiliés à la Sécu-rité sociale. - (NFP.) TTALLE

 Raientissement du rythme d'inflation en juillet. — Le taux ita-lies d'inflation a enregistré un ralentissement en juillet, avec une hausse des prix de 0,3 %, contre 0,5 % en juin. Selon l'Institut central de la statistique (ISTAT), le rythme annuel se situe à 8,7 %, contre 10,5 % à la fin juillet 1984. L'objectil gouvernemental est de rame ce rythme à 7 % en 1985. -- (AFP). RFA

 Progression de la production adastrielle en juin – La production industrielle ouest-allemande a augmenté de 2 % en juin par rapport à mai en données corrigées des varistions saisonnières, a annoncé, jeudi la août, le ministère de l'économie à Bonn. La production a très nettemem progressé dans les mines et gaz et électricité avec + 5,5 %, alors qu'elle baissait de 1 % dans le

Par rapport à la période de mai-

fanssés par la longue grève dans la métallurgie pour l'obtention de la semaine de 35 heures. — (AFP.)

may (Deux-Sèvres). - Tous les commerçants de Parthenay (Deux-Sèvres) ent fermé leur boutique le 1º août au matin pour soutenir les trois cents quatre vingts salariés des Ateliers de la Chainette (ADC) menacés de licenciement. Il y a une semaine, le PDG avait annoncé le prochain dépôt de bilan de l'entreprise, qui fabrique des charpentes métalliques, des ponts, roulants et des appareils de levage. Au cours des quatre derniers mois, les Ateliers de la Chaînette ont enresistré un déficit de 10 millions des gistré un déficit de 10 millions de francs, et des négociations sont touours en cours avec le CIRI (Comité nerministériel de restructuration

• La CGT réclame la levée de

en RFA s'est accrue de 7 %. Mais les résultats de 1984 avaient été

Social • Opération «ville morte» à

sanctions contre dix manufention-maires d'Air France. - A la suite d'actions revendicatives menées en juillet à l'aémport de Roissy, dix manutentionnaires d'Air France, dont deux Eins CGT, sont accusés par la direction d'avoir • entravé la circulation des avions • et ont fait l'objet de hini jours de suspension avec solde. Sept d'entre eux doivent comparaître le 2 août devant le conseil de discipline d'Air France, et la Fédération des transports CGT a demandé, dans une lettre au premier ministre, la levée des sanctions (huit jours de mise à pied) souhaitées par

270 LICENCEMENTS SONT PRÉVUS DANS LE PLAN DE RESTRUCTURATION DES **COOP DE LORRAINE** 

Dans le cadre de son plan de restructuration, la direction de l'Union des coopérateurs de Lorraine a annonce au comité central d'entreprise, le 1º août à Nancy (Meurthe et-Moselle), son intention de procéder d'ici novembre 1985 à 270 licenciements sur un effectif de 4 800 salariés.

Présents dans quatorze départements du nord-est de la France, les COOP de Lorraine estiment leurs pertes à 120 millions de francs pour un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de francs en 1984. Elles ont du déposer leur bilan le 19 juillet Le plan de restructuration prévoit en ontre la vente de certains des 540 magasins du groupe et la réorganisa-tion des services techniques et administratifs du siège concernant 435 personnes. L'équipe directoriale a été ramenées de huit à cinq per-

## AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



tifs », d' « erreurs de gestion », et

déplore le manque de confiance des

fournisseurs et de la clientèle vis-à-vis de la SCOP, ainsi que

l'absence de véritables cadres com-

merciaux, tous partis avec

l'ancienne direction de Menzer

porté candidat à la reprise des locaux, qu'il louerait à de nom-

breuses entreprises, espérant réunir

quelque 250 emplois sur le site. Un

vité de maroquinerie, avec 36 per-

sonnes. Les licenciements - sans

doute une centaine - ne seraient

JACQUES FORTIER.

donc que provisoires.

ndustriel vosgien reprendrait l'acti-

### LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

COMMUNIQUE:

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT des actions BANQUE HYPOTHÉCAIRE EUROPÉENNE

présembe par la Société générale agissant pour son propre compte et celui de Midland Bank S.A. et des Assurances du groupe de Paris.

Offre portant sur un minimum de 588 000 actions de 100 F (soit 51 %

capital après l'angmentation de capital de juin 1985). To titaleurs se réservent la faculté de se porter acquéreurs présentés ai le nombre est inférieur à 588 000. Prix d'achat proposé : 367,50 F.

Offre valable jusqu'an 12 août 1985 inclus. Offre concurrente de celle présentée par mpte de la MAAF à 350 F par action.

Complément du dispositif de la Société générale dans le domaine Développement mutuel des deux sociétés dans le respect de leur

Création de synérgies tecliniques et commerciales.

Avis de conseil d'administration de la RFIE

Le consell d'administration de la Beaune hypothé he consent transmission to it requires hypothecame europeeme remine D' juillet 1985, a pris conneissance du projet d'offre publique d'achet inité par le Société sénérale, agissant tant pour son compte que pour celainde le Midiand Bank S.A. et des Assurances du groupe de Paris.

Certe OPA vient du concurrence de celle lancée par la Muthelle assurance d'administration avait antérieurement émis un avis savorable.

. . A l'usanimité, le conseil a : guasidéré, compte tenu des objectifs que la Société générale a déclaré
 compte tenu des objectifs que la Société générale a déclaré
 veilloit poursuivre en lançant cette offre publique d'achat conjointement
 avec la Midland Bank S.A. et les Assurances du groupe de Paris et de
 l'intention qu'elle a confirmée de conserver à la banque son caractère d'érablissement privé et de respecter son autonomie de gestion et son identité, que cette opération est de nature à favoriser le développement. de celle-ci dans ses secteurs d'activité traditionnels;

estimé que le prix et les conditions d'achat proposés par la Société générale et ses associés répondent aux intérêts des actionnaires. Les actionnaires représentés au conseil - par la voie d'administrateurs

et de censeurs — contrôlaient ensemble, à la date du 9 juillet 1985, environ 53 % du capital de la BHE. Parmi eux, des actionnaires détenant environ 16 % du capital ont fait savoir qu'ils n'avaient pas l'intention, pour leur part, d'accepter l'offre d'achat. Sous cette réserve, les membres du conseil ont indiqué, en ce qui concerne leurs propres titres ou ceux des sociétés qu'ils représentent, qu'ils comptent accepter l'offre d'achat on en proposer l'acceptation à leurs mandants.

En conclusion, et compte tenu des conditions actuelles des offres en concurrence, le conseil recommande aux actionnaires de la Banque hypothécuire européenne de présenter leurs titres à l'OPA proposée par le

Il a été précisé que la Banque Louis Dreyfos, en égard à l'ancien des liens qui l'unissent à la BHE, n'avait pas l'intention d'accepter l'offre d'achat, et que, sur les actions lui appartenant, la Concorde ne présenterait pas à l'offre 75 000 titres, se réservant toutefois la faculté de céder ceux-ci à un investisseur privé après clôture de l'offre.

Marché su comptant de la Bourse de Paris Une note d'information qui a regu le visa COB n' 85-224 en date du 11 juillet 1985 est tenne gracieusement à la disposition du public.

### SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS A MONACO

AVIS DE CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire à Monte-Carlo, an siège social (Sporting d'hiver, salle François Blanc), le vendredi 13 septembre 1985, à 10 h 30, avec l'or-1) rapport du conseil d'administra-

2) rapport des commissaires aux

4) affectation des résultats de l'exercice clos le 31 mars 1985, 5) mandats d'administrateurs.

 S) autorisation à donner par l'assem-blée générale aux membres du cosseil d'administration de traiter personnello-ment ou à qualités avec la société dans les conditions de l'article 20 des statuts. Seuls les propriétaires d'actions dont le transfert aura été effectué à leur prol'assemblée pourront assister à celle-ci qu'es faire représenter dans les condi-

AUSSEDET REY

Le chiffre d'affaires de la société Aussedat Rey pour le 2 trimestre 1985 s'élève à 416 179 000 francs, en augmentation de 9,87 % sur 1984, cette augmentation étant calculée à suruc-nurés comparables après les filialisations et régroupements réalisés au 1 "janvier.

Pour l'ensemble du premier somestr le chiffre d'affaires est de 843 580 000 francs (7.72 %). Une approximation du chiffre d'af-

faires semestriel consolidé du groupe Aussedat Rey s'élève à 2 180 millions de



gons prévues aux statuts.

Pour le premier semestre de l'exercice 1985, le bénéfice provi-soire avant impôt de la Banque financière parisienne (BAFIP), comolidé avoc cebu de sa fitale à 99,5 %, Financière La Pérouse, s'est devé à 29,26 millions de francs, au lieu de la la de millions pour la lieu de 11,43 millions pour la période correspondante de 1984. MARCHÉS FINAI

30.00

7.77

Reffermissement

2 Bres ....

- gas (#275. . . . .

Blown Sine

SEE Min . T.

والمتحاطة

All remed

ga car les serves de la

THE THE PERSON NAMED IN

process of the second

Plot

gram of

Hart. of Art.

property F

ಹದ್ದು ಕ್ಷಮ್ಮ್ .

els VAAF ----

#1024 and

352 7 . . . ----

ere e

14. .... 114.1 115. 12.... 43.4 144.

A S DE CHANGE

.. 2(2.4

FOR MONETAIRE

COLLAR A TOKYO

··· 230.00 232 6

100 mm mm

. • • • •

paris tenega

**ENSIGITOUS** 

4 3 b- 54

gues; ée . .

X .....

The represent the Beat A. W. L. Street M. print grand nament case. Boen qu'ante des princes a donné ellèrate. Tradice d

gener der derbate & de pret Stat mrene ( endmingt per l'en tont edit à Com air l'épons pour taire l'en minime reif der eine für Services indicated Contract of Contract of MAN A AND STREET zak zamenn 🚮 CONTRACT CONTRACTOR The Assessment and I aret de festigen) pi

TE : UNE AVAILOR 4

THE PERSON AND AND ADDRESS OF PERSONS AND ADDRESS AND AD VALEURS

"F & !" es begen

## AUTOUR DE LA CORBEI

SEHYPOTHEC VIRE 11 BUL --- The Section of Party --i-La Mutue e CONTRACTOR A SE (MAAF) cica è Marri ara L CONTRACTOR OF THE PARTY. ta Banade to pro-El. viett de garentere 二 建海 神经 鱼 加州 加 施納 54 以 編 4 par la Società generi e SACA TOTAL SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN 30 F 70 222

COLCATE. PAL RACHETER IS & DE minim said at ा में हिन्दिक हैं है। 18 M de raptal de parte. 18 M de raptal de parte. 18 Render. 18 Render. 18 de m m CONTRACT REPORTS

e de compleant of THE LINESSESS PORT IS F L'erees' ei det af Park de distant. A THE RELIEF OF MICES Total C. Martinger, La.

the court of the tries fre d'effanen fie 1.25 mil

lamenta cocorne figurarii es carre-la sentrages des cours de la mésecce la participa de cours de la vestila.

VALEUM inde in 14 f - 145 1600 865 765

- 57 - 52 - 52 - 52 + 283

+ 756 - 02 2005 1700 2800 2800 2800 2800 860 675 85 420 88 655 775 195 1160 Marin-Guan
Marin-Guan
Marindo
Marindo + 074 + 4 B4 + 175 + 047 + 382 + 383



NCIEMENTS SON DANS LE PLAN DE CTURATION DE

LORRAINE adra de son plan de la direction de l'assertion de

castorie dope the contaction present the contact of the reorgan contact of the reorgan contact of the contact

3 5 i.T

PRENNE

Companie

SCCIÉTÉS

F som sign section and section Farmer Surpose & TATE OF TANKE in in the second

e ta ROM From the contract of the contr ... ..... स्टब्स्

gradia in en 1914 de Calif

AINS DE MER RS A MONACO

de la constanta de la constant

A company of the comp

MARCHÉS FINANCIERS

19 juillet).

### **PARIS**

### 1ª août Raffermissement

Après trois jours de repli (- 2%), la tendance s'est très sensiblement raffermie jeudi à la Bourse de Paris. Tous les cours n'ont pas monte, mais il s'en est fallu de peu. Surtout, au premier rang, figuraient les plus belles valeurs de la cote (L'Oréal, CSF, Midi, Moët, Leroy-Somer, Redoute, Carrefour, Presses Cité, Sanofi, Printemps, Schneider). Sur leur lancée de la weille, les pétroles ont continué de monter. Total en tête et même Peugeot s'est un peu requinqué (+ 1,8%). Bref. à la cloture, l'indicateur instantané avait progressé de 0,8%. C'est la plus forze hausse depuis le 11 juillet dernier.

Ouelle mouche a donc bien pu piquer le

depuis le 1 l juillet dernier.

Quelle mouche a donc bien pu piquer le marché, qui faisait une si triste figure ces derniers temps? Selon les professionnels, d'assez gros ordres d'achats étrangers à des cours limités avaient été enregistrés dans la matinée. Nul n'en précisait l'origine exacte. Mais celle-ci pourrait bien ètre anglo-saxonne, les investisseurs de ces pays étant plus enclins à travailler sur graphique que les autres. Or de fait, mercredit, l'indice CAC était revenu au voisinage de la fameuse cote 211-212, à partir de laquelle la reprise devait s'enclencher. Vous avez dit bizarre? Coïncidence ou pas, le phénomène mèrite d'être rapporté. Les courants d'affaires, déjà plus étoffés la veille (près de 353 millians de francs), se sont maintenus à un niveau jugé assez se sont maintenus à un niveau jugé assez satisfaisant.

Ajoutons que les ventes au RI (règle-ment immédiat) faites la veille pour régler les soldes débiteurs de fin de mois se sont taries naturellement.

se sont taries naturellement.

La devise-titre s'est encore affaiblie et s'est échangée entre 8,63 F et 8,69 F (contre 8,66 F-8,76 F).

Tassement de l'or à Londres: 326,75 dollars l'once contre 327,50 dollars. A Paris, le lingot a perdu 550 F à 89 450 F (après 89 400 F), tandis que le napoléon gagnait I F à 559 F. Nouvelle baisse des mines d'or. Suspension de la cotation des actions Bannue hypothécaire cotation des actions Banque hypothécaire européenne. La MAAF surenchérit de 5 % sur le prix d'OPA lancée par la Société générale, la Midland et les AGP.

### **NEW-YORK**

La hausse s'accélère

Pour la troisième séance consécutive, le mouvement de hausse s'est poursuivi, joudi, à Wall Street. Il a, cette fois, concerné le plus grand nombre des valeurs inscrites à la cote. Bien qu'assez contrastée, l'évolution des cours a donné de bons résultats, et, à la ciôture. l'indice des industrielles enregis-trait une avance de 8,17 points à 1 355,62. pour se situer à moins de 2 points de son plus haut niveau de toujours (1 359,54 le

Selon les spécialistes, le marché a été encouragé par l'avancement des négociations entre le Congrès et la Maison Blanche sur l'épineux problème du déficit budgétaire. L'on apprenait, après la séance, qu'un compromis avait été enfin trouvé. D'autre part, après une étude plus apprufondie des derniers indicateurs économiques publiés par le département du commerce, les investisseurs, disait-on, y out trouvé des éléments propres à renforcer les espoèrs que la croissance allait bien reprendre an coura du second semestre. Enfin, les craintes d'ordre monétaire suscitées par les opérations de refinancement que le Trésor américain doit lancer la semaine prochaine (21,75 milliarda de dollars) se sont atténuées. L'activité a très l'égèrement diminné, et 121,48 millions de titres out changé de mains, contre 124,17 millions la veille.

| VALEURS                        | Cours du<br>31 juillet | Cours du<br>1= soût |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| Aless                          | 35                     | 35 3/4              |
| AT.T.                          |                        | 21 3/8              |
| Bosing<br>Chase Machatzan Bank |                        | 49 3/4              |
| Du Pont de Namours             | .   57 1/4<br>59 7/8   | 57 3/8<br>80        |
| Eastman Kodak                  | ∷ 45 1/8               | 45 1/4              |
| Exact                          |                        | 52 ''               |
| Ford                           | 44 5/8                 | 44 3/4              |
| General Bectric                | 64 1/8                 | 64 3/B              |
| General Foods                  | . 75 1/8               | 76 3/4              |
| General Motors ,               |                        | 71                  |
| Goodyear                       | . ( 29                 | 29 5/8              |
| LRM:                           |                        | 132 1/2             |
| Mobil Oil                      | 22 7/8                 | 33 1/8<br>29 1/8    |
| Pfizer                         | 18 174                 | 49 1/4              |
| Schlumberger                   | 383/4                  | 38 1/2              |
| Texaco                         | 36                     | 35 1/8              |
| LAL be                         | 55                     | 57 6/8              |
| Union Carbida                  | 513/4                  | 61 1/4              |
| U.S. Steel                     | 31                     | 31 1/4              |
| Westinghouse                   | ] 35 5/8               | 36 1/4<br>53 5/8    |
| Xerox Corp                     | 537/B                  | 07 9/9              |

### **AUTOUR DE LA CORBEILLE**

SURENCHÈRE DE LA MAAF SUR LA BANQUE HYPOTHÉCAIRE EURO-LA BANQUE HYPOTHÉCAIRE EURO-PÉENNE — La Mutuelle assurance artisa-nale de France (MAAF), qui avait lancé, en mai dernier, une offre publique d'achat (OPA) sur la Banque hypothécaire euro-péenne (BHE), vient de surenchérir à la contre-OPA déposée le 1<sup>st</sup> juillet 1985 conjointement par la Société générale, la Midland Bank SA et les Assurances du groupe de Paris. Cette dernière offre, vala-ble jusqu'an 12 août, reposait sur un prix unitaire de 367,50 F par action BHE. La benoue Stern agissant nour le compte de la nmigre de 36/,30 ° par acitoi Brie. La banque Stern, agissant pour le compte de la MAAF, vient da surenchérir de 5 % sur le prix de l'offre publique déposée par ses concurrents en portant son propre prix à 386 F. Informée de cette opération, la

INDICES QUOTIDIENS 

Chambre syndicale des agents de cha suspendu la cotation de la Banque hy suspenon la cotanon de la Banque nyo caire européenne à partir du l'" ao jusqu'à nouvel avis. La Chambre synd précise qu'elle publiera prochaineme calendrier de cette offre, ainsi que la sion prise par la Société générale, la land Bank SA et les AGP, lesquelles de cent d'un délai de vines jours de la contra d'un délai de vines jours de la contra d'un délai de vines jours de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del c sont d'un délai de vingt jours répliques, éventuellement, à cette : chère.

COLGATE-PALMOLIVE V COLGATE-PALMOLIVE VE RACHETER 18 % DE SES ACTIONS Le groupe a lancé, le 1<sup>st</sup> août, une de publique d'achat sur 12 millions de actions, au prix de 29,50 dollars par ac et se propose d'en acquérir encore 3 lions de plus, ce qui représenterait au 18 % du capital. Le président de Col-Palmolive, M. Reuben Mark, a sou que les actions de la société lui semble actuellement sous-évaluées à Wall St llement sous-évaluées à Wall S et, par conséquent, constituaient un investissement pour le groupe.

L'essentiel des activités Cols Paimolive, dont les actifs totaux s'élèv 2,6 milliards de dollars, est concentré la fabrication de savons, détergents, (

|                                      | _                |                |                                    |                |                  |                                     | • •                   | • LE          | MONDE -                         | Sam                    | edi 3         | août 1985                 | — Р                   | age 1           |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| BOU                                  | RS               | E              | DE PA                              | RI             | S                | Con                                 | pt                    | an            | t                               |                        |               | 1er A                     | O                     | JT              |
| YALEURS .                            | %<br>dunom.      | % da<br>coupon | VALEURS                            | Cours<br>pric. | Demier<br>costs  | VALEURS                             | Cours<br>préc         | Dermer        | VALEURS                         | Corr<br>préc           | Demer<br>CX23 | VALEURS                   | Cours<br>priss.       | Demiss<br>cours |
| 9%<br>5%                             | 47 10            | 2 507<br>2 490 | Foncière (Cis)                     | 372<br>271     | 368              | Spie Batigodies<br>Stam             | 238<br>425            | 240<br>418    | Dreadner Bank                   | 830<br>239             | £10<br>240    | SECOND                    | MAR                   | CHÉ             |
| 3 % amort, 45-54<br>Emp. 7 % 1973    | R196             | 0 008          | Fonc. Lyomaes                      | 2051<br>312 70 | 2094<br>325 20   | Tertrioper                          | 1363<br>534           | 1407<br>512 o | Gén. Belgroue                   | 275 10<br>585          | 275 50        | AGPRD                     |                       | 1960            |
| Erro. B.80 % 77                      | 120 65           | 1712           | Forget Streebourg                  | 265            | 282              | Uliner S.M.D.                       | 41280                 |               | Gen                             | 150                    |               | SARP                      | 590<br>335            | 592<br>332      |
| 9,80 % 78/93                         | 98               | 0 564          | Foreter                            | 1126           | 1120             | Ugimo                               | 323 10                | ,             | Goodyear                        | 258                    |               | Eac German Stocks         | ,                     | 1025            |
| 8,80 % 78/86                         | 98 10            | 5 618          | France LA.R.D.                     | 193            | 84               | United                              | 729                   | 758           | Grace and Co                    | 390 10<br>115 EG       |               | C. Equip. Blect.          | 283                   | 273             |
| 10.80 % 79/84<br>13,25 % 80/90       | 100 02<br>105 40 | 9 824<br>2 178 | France (La)                        | 2800           | 2780             | Undel                               | 133 fQ.<br>338 f      |               | Honeywell toc                   | 556                    | 551           | C. Octal Forestrine .     | 141                   | 141             |
| 13,80 % 80/87                        | 106              | 10 964         | From, Paul Record , .              | 695            |                  | Unon Brasserss                      | 150                   | 3480          | Hoogovan                        |                        | 189           | Darisa                    | 249 SO<br>1801        | 249 50<br>1800  |
| 13,80 % 81/89                        | 108 85           | 7 524          | GAN                                | 2704           | 2812             | Us. ines. France                    | 207                   |               | L.C. inclustres                 | 306<br>97              | 304<br>92     | Pert S. Besselt           | 790                   | 785             |
| 16,76 % 81/87                        | 111              | 14 980         | Generat                            | 610<br>1675    | 615<br>1715      | Un. Ind. Crédit                     | 631                   | 632           | Int. Mes. Chem                  | 355                    |               | Figethi                   | 551                   | 551             |
| 16,20 % 82/90<br>16 % win 82         | 116 05<br>118 65 | 8 921<br>2 367 | Guery S.A.                         | 390            |                  | Uenor                               | 5 40                  |               | Johannesburg                    | 1000                   |               | Gay Degrance              | 850                   | 660             |
| E.D.F. 7,8 % 81                      |                  | 8 026          | Gét, Arm. Hold                     | 71 90          |                  | UTA                                 | 836<br>372            | 870<br>355 c  | Kubata                          | 12 46<br>240           | 237           | Merica instruction        | 352                   | 352             |
| E.D.F. 14,6 % 80-92                  | 105 80           | 2 324          | Génelet                            | 290            | 301 80<br>302 50 | Vicat                               | 119                   |               | Wesnesman                       | 619                    | ,             | Méssiury, Mosère<br>M.M.B | 225 10<br>341 10      | 222<br>343      |
| Ch. France 3 %                       | 162              |                | Gr. Fig. Coostr                    | 225<br>178     | 178              | Whatersteen S.A.                    | أكستا                 | 425           | Mediand Bank Pic                | 49 50                  |               | Negate Dekres             | 410                   | 410             |
| CNS Baces janv. 82 ,<br>CNS Parities | 102 10<br>103 15 | 0971           | Gdr Moul Peris                     | 474            | 470              | Brass. du Maroc                     | 142                   |               | Mineral Ressourc<br>Noranda     | 75 05<br>111 39        |               | Oct. Gest. Fig.           | 305                   | 305             |
| CNB Seaz                             | 103 15           | 8971           | Groupe Victoira                    | 1700           | 1706             | l .                                 |                       |               | Cityeri                         | 26 90                  | 109<br>25 90  | Perit Bateau              | 320                   | 330             |
| CNE party, 82                        | 102.05           |                | G. Transep. Incl<br>H.G.P          | 177<br>11960   | 180<br>12000     | Étrar                               | ngères                | i             | Pakhoed Holding                 | 179                    | 185           | Petroligaz                | 638                   | 538<br>1700     |
|                                      |                  |                | Hiving St-Dens                     | 167 40         |                  | l .                                 | -                     |               | Plazer inc.                     | 425<br>510             | 428<br>505    | Ported                    | 1700<br>300           | 312             |
|                                      | Cours            | Decries        | Issuancio S.A.                     | 300            | 298              | AEG.                                | 410<br>334            | 324           | Proceer Gemble<br>Resolt Cv Ltd | 29 13                  |               | Sa-Gobain Embalace        |                       | 810             |
| VALEURS                              | préc.            | SON A          | invalment                          | 220            | 228              | Akan Akm                            | 249                   | 249           | Rolings                         | 191 80                 |               | SCGP.M                    | 302                   | 310             |
|                                      |                  |                | immober:                           | 431 20<br>588  |                  | Algemente Bank                      | 1350                  | 1340          | Robeco                          | 210 90                 | 211 70        | S.E.P                     | 801                   | 785             |
| Actions at                           | ı comt           | ntant          | etramots Maraelle                  | 4200           | 4248             | American Brands                     | 563                   | 674           | Redames                         | 371<br>82 50           | 371 70        | Saftus                    | 239<br>831            | 241<br>850      |
|                                      |                  |                | impofice                           | 448            | 444              | Arn. Petrolina                      | 510<br>245            |               | S.K.F. Akmeholag                | 247                    | 240           | Sovac                     | f 201                 | 1 920           |
| Acies Peogeot                        | 148              | 137 70a        | Industrials Cit                    | 1630           | 1840             | Asserianne Missa                    | 115                   |               | Sperry Rand                     | 465                    | 451           | l .                       |                       |                 |
| A.G.F. (St Cent.)<br>Ammp            | 1700<br>48       | 1715<br>48 10  | Invest. (Sté Cerr.)<br>Jaeger      | 1140<br>198    | 1100<br>191 20   | Boo Pop Espendi                     | 106                   | 90            | Steel Cy of Can                 | 150<br>75              | 73            | Hor                       | S-COte                | •               |
| Anthi Rouding                        | 259              | 268            | [Leftste-Bail                      | 423            | 420              | Banque Ottomens                     | 960<br>29500          | 930<br>25110  | Suct. Alburractions             | 220                    | 188 4         | Sone                      | 295                   | l               |
| Applic Hydraul                       | 375              | 376            | Lambert Frères                     | 55             |                  | B, RégL internet<br>Br. Lambert     | 290                   | 29110         | Tenneco                         | 361<br>40              |               | Cochery                   | 53                    | 53              |
| Arbei<br>Artois                      | 71<br>1470       | 72<br>1430     | La Brossa-Dupont<br>Like-Rosnières | \$25<br>372    | 325<br>375       | Canadian Pacific                    | 125 70                | 125 30        | Thora EMI<br>Thresten c. 1 000  | 280                    | 345           | Coparex                   | 463<br>243            | 458             |
| Avenir Publicitis                    | 1040             | 1050           | Located immob                      | 682            | 683              | Commercianik                        | 880                   |               | Toray indust, inc               | 17 20                  |               | Romento N.V.              | 125                   | 124 20          |
| Barn C. Monaco . ,:                  | 320              | 309            | Loca-Expension                     | 295            | 295              | Darr. and Kraft<br>De Beers front.) | 903<br>47 50          | 940           | Vede Montagne                   | 875<br>441             | 870           | S.P.R. Theon et Mehouse   | 137 50<br>111         |                 |
| Banarain<br>Banque (Ayports, Eur.)   | 490<br>362       | 500            | Locatinanoitre                     | 385<br>261     | 385<br>290       | Dow Chemical                        | 308                   | 309           | Wagone-Lite                     | 34.30                  | 440<br>39 30  | Hitnes                    | 341                   |                 |
| 8.G.L.                               | 282              | 282            | Lordex Otri                        | 138 10         |                  | 1                                   | '                     |               |                                 |                        |               | -                         | - '                   | -               |
| Blacky-Ouest                         | 421 40           |                | LORNE                              | 1095           | 1290 d           |                                     | 4                     |               |                                 |                        |               |                           |                       |                 |
| B.N.P. Intercentin<br>Récédition     | 160              | 160            | Machines Bull                      | 45 50          | 45 50            | VALEURS                             | Éreston<br>Frant est. | Rechat        | VALEURS                         | Emission<br>Frame mod. | Rachet        | VALEURS                   | Emission<br>Francisco | -Rachet         |

|                             | 8.61                            | 292           | 282           | Lordex (Ny)                             |                |                 | 1                                  |                    |                      |                                  |                         |                      |                                             |                      |                      |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Cours du                    | Blackey-Ouest                   | 421 40<br>160 | 423<br>160    | Mactenes Bull                           | 1095<br>45 50  | 1290 d<br>45 50 | 110151500                          | Érasson            | Rechat               |                                  | Émesson                 | Rechet               | .v. 51.00                                   | Emission             | ·Rachet              |
| 1" solt                     | Bénédictine                     | 2925          | 2925          | Macasins Uniorix                        | 163            | 163             | VALEURS                            | Fram std.          | Dest                 | VALEURS                          | fram no.                | net                  | VALEURS                                     | Frans Incl.          | met                  |
| 35 3/4<br>21 3/8            | Bon-Merché                      | 244 50        | 245           | Magnest S.A                             | 105            |                 | [                                  |                    |                      |                                  |                         |                      | _                                           |                      |                      |
| 49 3/4                      | Call                            | 565           | 580<br>338    | Meritanas Part                          | 186            | 185             | i                                  |                    |                      | SICAV                            | 1/                      | 2                    |                                             |                      |                      |
| 57 3/8<br>60                | Cambodge                        | 335<br>133    | 138           | Mittal Diploye                          | 378<br>83.30   | 363<br>83 30    | 1                                  |                    |                      | SICA                             | .,                      | U                    |                                             |                      |                      |
| 45 1/4                      | Campanon Bern.                  | 196           | 200           | M. H                                    | 120            | 180             |                                    | J 518 37           | 1 503 78             | }Fractifrance                    | 496 29                  | 474 36               | Pers Investes                               | J 504 33             | 481 46               |
| 52<br>44 3/4                | Caous. Padeng                   | 500           | 485 BDc       | Naval Worms                             | 170            | 170             | A.A.A                              | 288.45             | 275 37               | Friedrige                        |                         |                      | Placement Cri-come                          | 60587 67             | 60687 67             |
| 64 0 10                     | Carbone-Lorraine                | 262 80        | 253<br>1695   | Navig. (Haz. de)                        | 119 60         |                 | Actors Investiga                   | 266 97             | 254 86               | Fracto Premiere                  | 1111907                 | 10554 75             | P.M.E. St-Honord                            | 302.39               | 238 68               |
| 76 3/4<br>71                | Caves Requision                 | 1580<br>542   | 550           | Nectas                                  | 470            | 488             | Azions sélectron                   | 40541              | 387 03               | Guernion                         | 56409 83                |                      | Prov Association                            | 20608.25             | 20608 28             |
| 29 5/8                      | CEM                             | 47 10         |               | OPB Paribas                             | 201<br>133 60  | 200<br>137      | Aedificansi                        |                    | 424 67               | Gestion Associations             | 116 29                  |                      | Province Investiga                          | 332.88               | 332 86               |
| 29 5/8<br>132 1/2<br>33 1/8 | Contain. Blenzy                 | 965           | 925           | Optorg                                  | 150            | 144             | A.G.F. 5000                        | 299 49<br>458 43   | 295 91<br>437 64     | Gestion Michigan                 | 558 <i>67</i><br>482.26 | 531 43<br>441 30     | Restace                                     | 254.34               | 152 06<br>5456 67    |
| 29 1/8                      | Contrast (Ny)                   | 118 20        | 113 60        | Palas Houvendi                          | 476            |                 | A.G.F. Isturionds                  | 354 89             | 338 80               | Gast. Sit. France                | 468 50                  | 445.35               | Review Vert                                 | 5511 24<br>1066 63   | 1056 08              |
| 49 1/4                      | Cerabati                        | 40<br>260 60  |               | Pars France                             | 198            | 199             | Alberi                             | 207 91             | 198 48               | Hausamann-Eperoce                | 1131 05                 |                      | St-Honoré Bio-aliment.                      | 511 16               | 487 96               |
| 38 1/2<br>35 1/8            | CFS.                            | 551           | 250 20        | Paris-Orlians                           | 162 30         | 163             | ALTO                               |                    |                      | incomes Obje                     | 1310.35                 | 1250 94              | St Hismort Pacifique                        | 378 03               | 360 89               |
| 57 6/8                      | CGV                             | 280 50        | 280           | Part, Fire Gest. Im                     | 780            |                 | Aranicipus Gostain                 | 415 39             |                      | Horzón                           | 879.50                  | 653 BB               | St-Hosomi Regi                              | \$0407.22            | 10355 44             |
| 51 1/4<br>31 1/4            | Chambon (M.)                    | 426           | 420           | Pathé-Cinéma                            | 800            | 802             | Argonautes                         | 272 57<br>12739 48 | 250 21 4<br>12676 10 |                                  | 450 68                  | 430 24               | St-Honoré Rendement .                       | 11628 10             | 11570 25             |
| 36 1/4<br>53 5/8            | Chambourcy (M.)                 | 1117          | 1080          | Piper-Heidaleck                         | 590            | 585             | Associt                            | 23375 81           | 23375 61             | Indo-Sunz Valeurs Ind. trançaite | 612 05<br>12747 53      | 584 30<br>12497 58   | St-Honori Technol<br>Sicurici:              | 612 75<br>10164 37   | 584 96<br>10154 22   |
| 53 5/8                      | Charapes (Ny)                   | 137           | 133           | P.LM. ,                                 | 177 50         | 170 50 o        | Bourse-invention                   | 332 80             |                      | intercisig.                      |                         |                      | Sécur, Mobilian                             | 406 46               | 388 03               |
|                             | Cit. Maritime ; .<br>Citrum (5) | 800<br>188    | 500<br>183    | Porcher                                 | 169 90         | 167             | Based Associations,                | 2372 84            | 2365 74              | Interession France               | 322 68                  | 308 05               | Sélepart terre                              | ] 11637 B7           | 11551 24             |
|                             | Clause                          | 720           | 730           | Providence S.A                          | 569            | 561             | Capital Plus                       | 1454 77            | 1454 77              | interceiours inclust             | 421 42                  | 402 31               | Sélec. Mothil Din                           | 343 11               | 327 55               |
|                             | Cottadel (Ly)                   | 580           | 580           | Publicis                                | 1880<br>156 10 | 1880<br>159 BD  | Columbia (ex W1)                   | 892 58             | 661 17               | invest. 16t                      | 12541 21                | 12518 18             | Silection-Renders                           | 173 58               | 169 35               |
| 1                           | Cogif                           | 355           | 352           | Révition                                | 480            | 437 B           | Convertions                        | 284 08<br>10788 48 | 273 15<br>10798 48   | Invest Obligataire               | 14830 64                |                      | Select Val. Franc                           | 227.04               | 218 74               |
| hange a                     | Comiphoe                        | 230 10        | 230 .         | Ricuide-Zen                             | 160            |                 | Cortest                            | 887 89             | 847 63               | levest. Placements               | 79098<br>11180          | 755 12<br>106 73 c   | Séquencies Associat. Séquencies court terms | 57876 14<br>57899 56 | 57576 )4<br>57899 56 |
| ypothé-                     | Comp. Lyon-Alens                | 335<br>615    | 391<br>600    | Rochefortaise S.A                       | 270            |                 | Credinter                          | 358 40             | 342 15               | Japanic                          |                         | 116475 82            | Sécuen. Observes                            | 54766 48             | 54765 48             |
| août et                     | Concorde (La)                   | 12 05         | 12 90         | Rochette-Campa                          | 42             | 40 80           | Croiss, Immobil                    | 442 52             | 422 45               | I office Ferencino               | 633 17                  | 604 46               | Secretor (Carden 97)                        | 687 58               | 677 40               |
| radicale                    | Cride (C.F.B.)                  | 333 80        | 310 90 4      | Rosano (Fig.)                           | 209<br>80      | 209             | Déséer                             | 12410 13           |                      | i office france                  | 232 71                  | 222 14               | Sicav-Associations                          | 1235 97              | 1233 50              |
| ment le                     | Chérl Gán. Ind                  | 571           | 671 ·         | Rougier et Fils                         | . au           | 80              | Drouce-France<br>Drouce-investion. | 400 06<br>753 16   | 381 91 4<br>719 01 4 | LESSIF-VERTOR                    | 213 26                  |                      | SF1.t.ett                                   | 459 51               | 436 67               |
| la déci-<br>la Mid-         | Cr. Universal (Cle)             | 605           | 805           | Secilor                                 | 22.75          | 21 85 0         |                                    | 195 11             | 185 25 4             |                                  | 144 02                  | 137 49               | Scenitoro                                   | 177                  | 551 76               |
| s dispo-                    | Crédital                        | 138 10        |               | SAFAA                                   | 275            |                 | Droset-Sélection                   | 130 68             | 124 75               | Latitus Placements               |                         |                      | Scav 5000                                   | 239 75               | 228 98<br>371 27     |
| s debr                      | Derblay S.A                     | 401<br>1180   | . 402<br>1180 | Sefic-Alten                             | 349            | 348             | Econol                             | 1021 53            | 1006 43              | Lafficia-Rend                    | 129 30<br>967 93        | 180 72<br>828 57     | Singles                                     | 388 91<br>321 08     | 306 52               |
| SELECT-                     | De Oistrich                     | 470 40        |               | SAFT                                    | 894            | 900             | Elicoop Sieter                     | 10091 91           | 10091 91             | Lice-Associations                | 11635 77                |                      | Strange                                     |                      | 188 32               |
|                             | Degreement                      | 140 10        | 147           | Stunier-Dord                            | 25<br>350      | 25<br>358       | Brengin                            | 227 37<br>58788 84 | 217 06<br>58889 50   | Lico institutionals              | 22960 55                |                      | Stringer                                    | 33132                | 316 30               |
|                             | Debitanda S.A                   | 885           | 960           | Sains da Midi                           | 159            | . 154           | Epercit                            | 7086 23            |                      | Licepton                         | 61223 80                | 60617 62             | \$1-6a                                      | 1045 88              | 998 45               |
| VEUT                        | Delanes-Viell (Fis.)            | 830 <u>-</u>  | 816<br>698    | Second                                  | 168            | 168-            | Engrane Associations               | 23340 58           | 23270 77             | Livest bostefantis               | 477 60                  | 463 69               | STE                                         | 777 32               | 741 73               |
| )NS                         | Didge-Bottin<br>Dist. ledochina | 1428          | 1460          | Severimente (M)                         | 110            |                 | Eparame-Capital                    | 6692 97            | 6627 69 4            | Mandale Investment.              | 330 20                  | 330 20               | SNL                                         |                      | 975 14               |
| de ses                      | Dring, Trav. Pub.               | 131 20        |               | SCAC                                    | 220            | 228 80          | Epergrae Craiss                    | 1319 68            |                      | Monecia<br>Meti-Obligations      | 53320 54<br>431 94      | 53320 54<br>412 35   | Sofriement                                  |                      | 415 72<br>346 64     |
| action.                     | Duc-Lamothe                     | 140           | · · · ·       | Senate Meubauge                         | . 402<br>176   | 401<br>182      | Epergoe Industr                    | 482.65             | 480 76<br>554 43     | Matuelle Unio Sél                | 114.84                  | 109 44               |                                             | 836 66               | 798 72               |
| 3 mil-                      | Eaux Bess. Victry               | 1999          | 1823 0        | SEP. (M)                                | 35 20          | 162             | Epergra-later                      | 590 77<br>1230 84  |                      | NatioAssoc.                      | 6404.76                 | 6391 98 (            |                                             | 1054-63              | 1006 81              |
| an total                    | Engs Vittal                     | 1100<br>530   | 526           | Sci                                     | 85 50          |                 | Engrape-Oblig.                     | 183 67             | 175.34               | Nacio-Epargos                    | 12906 68                | 12778 884            |                                             | 412.87               | 394 15               |
| olgate-                     | Electro-Bandus                  | 329 80        | 323 50        | Sicotal                                 | 383            | 385             | Engrave Unio                       | 903 25             | 862.29               | Harin-later                      | 904.95                  | 863 81               | Technocic                                   | \$83.85              | <b>939</b> 24        |
| ouligné                     | Electro-Financ                  | 570 T         | 570           | Signa-Alcazel                           | 560            | 560             | Eperges Valent                     | 340 77             | 325 32               | Hesto Chigations                 | 459 93                  | 439 07               | U.A.P. Investige.                           | 338 10               | 322 77               |
| ablaient                    | Bi-Antargez                     | 301           | 305           | Slevies                                 | 159 -          | 159 50          | Eparatifig                         | 1197 84            | 1195 45              | Natio Patrimolos                 | 1040 60<br>62759 28     | 1012.75<br>62759.284 | Uni-Associations<br>Unitance                | 112.35<br>301.85     | 112 38<br>288 16     |
| Street,                     | ELAL Lablanc                    | 330           | 325           | Sign (Plant, Hévise)                    | 274            | 270             | Eurocie                            | 8215 64            | 7843 Q9              |                                  | 53147                   | 507 37               | Unitensity                                  | 873                  | 833 41               |
| nod an                      | Enelfi Bretagne                 | 155           | 160           | SMAC Aciéroid<br>Seé Générala (c. inv.) | 100<br>595     | 96 ·            | Euro-Croissance                    | 420 30<br>1242 14  | 401 24 4<br>1185 81  | Nord-Sud Dévelops                | 1045 77                 | 1043 6B              | Uni-Gernatio                                |                      | 1251 53              |
|                             | Entrapôts Paris                 | 520<br>1200   | 514<br>1201   | Sofal financière                        | 629            | 610             | Europe Iosestins<br>Financias Plus | 21683 SB           | 21640 30             | Oblicaco Sicay                   | 1195 12                 |                      | lisioestico                                 |                      | 631 72               |
| igate-                      | Epasyne (B)                     | 725           | 1201          | Sofio                                   | 239            | 233             | Foncier Investiga                  | 792 91             | 756 95               | Oblice                           |                         | 107B 93              | Uni-Jepon                                   | 970 11               | 926 12               |
| čvent à                     | Europ, Accumul.                 | 48            | 46            | Soficami                                | 670            |                 | Foogkal                            | 193 (5             | 184 30               | Origina Gestion                  | X05 60                  | 100 81               | Uni Régions                                 | 1909 90              | 1823 29              |
| ré dans                     | Etaenit                         | 1310          | 1345          | \$.O.F.LP. (M)                          | 96             | 96              | France-Geografia                   |                    | 280 69               | Parestope                        | 603 96                  | 576 57               | University                                  |                      | 1813 36              |
| , denti-                    | Enc                             | 1900          | 1760          | Sofragi                                 | 889            | 885             | Freace-lowesties                   | 439 37             | 418 49               | Paribas Epargna                  | 13467 52                |                      | United                                      |                      | 156 40               |
| groupe                      | Ferms Vichy (Ly)                | 183 80<br>190 | 190 d         | Soudere Astog                           | 195<br>692     | 195<br>705      | France Net                         |                    | 111 40<br>358 10     | Paritas Gestica                  | 513<br>1023 31          | 489 74<br>1022 29    | Univers Obligations<br>Valorem              |                      | 1059 55<br>364 41    |
| flové à                     | Finalists                       | 190<br>112    | 115           | Sovetel                                 | 120 60         | 706<br>120      | France-Obligations<br>Francis      |                    |                      | Patricia filitain                | 1379 70                 |                      | Valory                                      |                      | 1304 16              |
| ın chif-                    | Foot                            |               |               | S.P.L                                   | 565            | 587             | Fogation                           |                    |                      | Phenix Percentants               |                         |                      | Valmet                                      | 69910 07             |                      |
|                             |                                 |               |               | <b></b>                                 |                |                 |                                    |                    |                      |                                  |                         | _                    |                                             | -                    |                      |

| Separate   17   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800   1800    |                   | du jour pa        | r repp              | ort à      | cenx qe | la velli | <b>0.</b>   |                  |                  |       |              | <u>, 9.</u> |      |                                           | -                 |               |             |         |                   |                 |                       |                          | 9. Order, H. Odinbane, 4. p. |           |                         | ww Macan             |                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|---------|----------|-------------|------------------|------------------|-------|--------------|-------------|------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 120   122   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123    | Jonepus<br>Sation | VALEURS           |                     | 1          |         | %<br>+-  |             |                  | Cours<br>précéd. |       |              | *-          |      | VALEURS                                   | Cours<br>précédi. |               |             | %<br>+- | Compus-<br>sation | VALEURS         | Cours P<br>précéd.    |                          |                              | Compete   |                         |                      | Damier<br>cours        | %<br>+ -         |
| Second Column   Col   |                   | 4,5 % 1973        |                     |            |         |          |             |                  |                  |       |              |             |      |                                           |                   |               |             |         |                   | Valéo           | 221 90<br>109         | 220 220<br>110 80 111    |                              | 85<br>131 |                         |                      | 5 81 85<br>0 129 50    | - 0 18<br>- 1 37 |
| Column                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 982               | CCF.              |                     | 988        |         | - 010    |             | Epede-8 Faure .  | 1259             | 1260  | 1259         |             |      | Papet, Gascogné                           | 139 50            | 136 80        | 136 60      | - 207   |                   | V. Cacquot-P    | 2425 2                | 470 2470                 | 1 + 185                      | 1150      | IBM 1145                | 1145                 | 1145                   | ,                |
| Column   T.      |                   |                   | 4225                | 4202       |         | - 014    |             | Easter           |                  |       |              |             |      |                                           |                   |               |             |         |                   |                 | 926   341             | 34Z   34Z<br>925   925   |                              |           |                         |                      | 00 102 90<br>00 282 50 | + 290<br>- 052   |
| Manus   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960   1960     |                   |                   | 1460<br>1038        | 1460       |         | ¥ 648    |             |                  |                  |       |              |             |      |                                           |                   |               |             |         | 146               | Arnex Inc       | 141 30                | 138 10  138              | - 233                        | 1 m       |                         | 95 48 2              |                        | + 2 23           |
| The color of the   | 1859              | Rhone Poul T.P.   | ! 1850              | 1660       | 1650    | '        | 845         |                  | 838              |       | 847          |             | 720  |                                           | 708               |               | 703         |         |                   | Amer. Extress   | 1 380   1<br>190 50   | 383   385<br>188 901 188 | 90e   + 131<br>90e   - 083   | 1.000     |                         |                      | 972                    | - 071            |
| 272   Act                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | St-Gobern T.P     | 1140                |            |         |          |             |                  |                  |       |              |             |      |                                           | 334               |               |             | + 298   | 141               | Angle Amer. C   | 115                   | 111   110                | - 434                        | 7.10      |                         | 700<br>501 252 50    | 700<br>01 262 50       | - 042<br>- 368   |
| The color of the   |                   |                   |                     |            |         |          |             | Facom            | 1187             | 1200  | 1200         | + 109       | 70   | Poclain                                   | 67 60             | 69 50         | 69 50       | + 296   | 780<br>890        | RASS (Ale)      |                       |                          |                              |           | Nestie                  |                      |                        | ]                |
| 279   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179    | <b>615</b>        | Agunta Havas      | 635                 | 651        | 651     | + 251    |             |                  |                  |       | 715 c        |             |      | Pollet                                    |                   |               |             |         | 690               | Bayer           | 675                   | 881   681                | + 086                        | 110       |                         |                      | 114 50<br>878          | + 089            |
| 137 ALSS 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 790               | Air Liquide       |                     |            |         |          |             |                  |                  |       | 367          |             |      | P.M. Labinari                             |                   | 456           | 459         |         |                   |                 | 278 50 2              |                          |                              |           | Philip Morris 723       |                      | 725                    | 1 - 108          |
| 770 Ambelle No. 1913 915 620 4 0 76 77 Ambelle No. 1913 915 620 4 0 76 77 Ambelle No. 1913 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 137               | ALSPL             | 121                 | 123        | į 123   |          | ( <b>48</b> | Fonderie (Gifa.) | 67               | 68 80 | 68           | + 149       |      |                                           |                   | 1970          | 1990        |         | 540               | Chasse Mash     | 1 500 T I             | 504 504                  | + 080                        | 135       | Philips                 |                      | 133                    | + 1 14           |
| The contract of the contract   |                   |                   |                     |            |         |          |             |                  |                  |       |              |             |      |                                           |                   | 301           | 303         |         | 330               | Cie Pétr. Imp   |                       |                          |                              |           |                         |                      | 0 165 10<br>0 188      | - 6 19<br>+ 0 53 |
| State   Stat   |                   |                   |                     |            |         |          |             |                  |                  |       |              |             |      | Printemps                                 | 265 80            | 288           | 268         | + 082   |                   |                 |                       |                          |                              |           | Ossibnits 314           | 313                  | 316                    | + 06             |
| ## 200 Gel Hersenia   60s   60s   20s   60s   70s   60s   60 |                   | Aug. Energer      | 988                 | 1000       |         | + 131    |             | Gel. Lafavette   | 650 [            | 654   | 865          |             |      |                                           | 1400              |               | 1370        |         | 73                | Dome Mines      |                       |                          | 70   + 025                   | 875       |                         |                      | 735                    | + 151            |
| Section   Sect   |                   | Ball Engineer     |                     |            |         |          |             | Gerend           | 576              | 575   | 1 575        |             |      | Radiotechn                                | 2B1               | 282 50        | 282 50      |         | 530 ·             |                 | 531 1                 | 523   523                | - 150                        | 88        |                         |                      | (5%)<br>10:6580        | - 0 A            |
| Second Conference   Seco   | B40               | Call Investiga    | 808                 | 808        | 808     |          |             | GTM Entrepose    | 285              | 285   | 285          | ****        | 78   |                                           | 79                | 81 }          | 92          |         |                   | Eastmen Kodak . | .l1595 li             | 590 590                  | l - 084                      | 187       | St Helene Co . 131      | 124 BI               | 0 123                  | - 6 10           |
| 286   Repur   7.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5  | 520               |                   | - <u>518</u>        | 619        |         | . + 048  |             |                  | 357              | 360   | 382          |             | 1400 |                                           |                   |               |             |         | 706               | Bactrolus       |                       | 30   34<br>302   301     |                              |           | Schlumberger   341      | 207 335<br>110 81 81 | 335 50<br>81 80        | - 18<br> - 15    |
| \$100   \$22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 255               | Seahin-Say        | 248 50              | 720<br>248 | 256     |          |             |                  | 474              | 474   | 474          |             | 1230 | Roussel C.N.L.                            | 1180              | 1200 1        | 1200        |         |                   | Ericseon        | 1 268 7OL :           | ASE 10 285               | 10   - 133                   | ,         |                         |                      | 1720                   | + 83             |
| Second   S   | 320               | Berger            | 315 10              |            | 315     | - 003    | 97          | imétal           | 86 50            | B7 10 | 88 10        | + 184       | 2480 |                                           | 2440              | 2460          | 2460        |         | 465               |                 | 454   4<br>  1893   4 | 448 501 448              | 50   - 121<br>20   - 071     | 140       | Somy 132                | 50 137               | 137                    | + 33             |
| 1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | BE                | .   499 90<br>  See |            | 熙       |          |             | imm, Plaine M.   |                  |       |              |             |      | Sade                                      | 206<br>1698       | 1890          | 208<br>1695 |         | 215               |                 | 181 10                | 77 30 170                | 20   - 601                   | 19        | T.D.K 140               |                      | 0 147 50<br>5 12 95    | + 53             |
| Second    |                   |                   | 1290                |            |         |          |             |                  |                  |       |              |             | 725  | Salvepar                                  | 725               | 725           | 725         |         |                   | Gencor          |                       | 109 50 107               |                              | 477       |                         |                      | 967                    | + 08             |
| Substant    |                   |                   |                     | 1800       | 1810    | + 083    | 2500        |                  |                  | 2380  |              | + 127       |      |                                           | 269               |               |             |         |                   | Gén. Bactr      |                       | 553   552                | 61 - 089                     | 326       | Unit. Techn 368         |                      | 350                    | + 05             |
| Townstart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | Bouygues<br>A S N |                     |            |         |          | 325         | J. Lafebyra      |                  |       |              |             |      | ا ۱۰۰۰ عـــــــــــــــــــــــــــــــــ |                   |               |             |         | 615               | Gen. Mostors    | 613 ) (               | 608                      | - 081                        |           |                         |                      | 648<br>O 272 50        | - 03<br> + 16    |
| 230   Cades   707   898   698   -0 42   2349   Lagrand   2210   2199   2210   -2 27   2210   2399   2210   -2 27   2210   2399   2210   -2 27   2210   2399   2210   -2 27   2210   2399   2210   -2 27   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2399   2   | 140               | Carrefour         | 2125                | 2181       | 2181    | + 189    | 535         |                  | 532              | 531   | 531          | - 0 18 °    | 30o  | SAT                                       | 290               | 291           | 291 50      | + 051   |                   | Goldseide       | 53 1U<br>37 20        |                          |                              |           | West Deep 300           | 297                  | 295                    | - i3             |
| Consistent   Con   |                   |                   |                     |            |         |          |             |                  |                  |       |              |             |      | Saupiquet Cie                             |                   |               |             |         |                   | Harmony         |                       | 91 90 90                 | 30   - 066                   | ₫. 265    |                         |                      | 205 20                 | <b>∤- 75</b>     |
| SEPACO   SSE   SOC   ST2   T2   T2   T2   T2   T2   T2   T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                     |            |         |          |             |                  |                  |       |              |             |      | IS.C.O.AJ                                 |                   |               |             |         |                   | Hitachi         |                       |                          |                              |           |                         |                      | 482<br>1 159           | + 96             |
| Calif.   Tiss    | 955               | CF.A.Q            | 288                 | 900        | 915     | + 338    | 420         | Locatumes        | 410              | 411   | 410 50       |             | 120  | SCREG                                     | 115               | 113           |             | - 085   | . 250             | leading wir     | 1 000 1               | 1 210                    | 1                            | 1         | , h. was same           | νη .υ.               | ., <del></del>         | ' '-             |
| A55 Chargemen S.A. 588 604 804 + 1 800 Lyon. Ear. 828 830 831 + 0 80 67 (S.G.E.S.B. 54 20 64 64 64 44 40 + 0 88 20 64 64 64 44 40 + 0 88 20 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   | 172 50<br>719       | 172        |         |          | 950         | Locindus         |                  | ·848  | 848  <br>748 | 77640       |      | Seb                                       |                   | 369 50<br>347 |             |         | -                 |                 | 0114                  | WOE O                    | COLUMN THE                   | ON LETS   | 144504                  |                      |                        | /25              |
| 645 Chargeurs S.A. 586 604 604 + 7 800 Lyone. East. 523 830 831 + 0.00 57 8.6.6.F.Sa. 54.20 64 84.00 + 0.06 200 Main-rain. 204 820 202 202 202 202 202 202 202 202 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   | 685                 | 690        | 699     |          |             |                  | 481              | 485   | 495          | + 291       | 1550 | SFJIL                                     | 1438              | 1425          | 1401        | ~ 257   |                   | iie des         | CHA                   | NGES                     |                              |           | ) Marche                | : LIBR               | E DE L                 | . OR             |
| Consent frame. 311 S15 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                     |            |         |          |             |                  |                  |       |              |             |      |                                           |                   |               |             |         |                   |                 | COLIDE                | COURSE                   |                              |           | <del> </del>            | $\overline{}$        | COURS                  | COURS            |
| Second   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   1   |                   |                   |                     |            |         |          |             |                  |                  | 205   |              |             |      |                                           |                   |               |             |         | MARC              | HÉ OFFICIEL     |                       |                          | Achet                        | Vente     | MONNAIES ET DE          | VISES !              | Dréc.                  | 1/8              |
| Add   Codest   137 30   137   137   -0 21   1560   Martisl   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   14   | 80 (              | C.I.T. Alcatel    | 1200                | 1200       | 1200    |          | 128         | Manufaction      | 111              | 115   | 115 80       |             |      |                                           | 420               |               |             | ~ 023   |                   |                 | <del> </del>          | <del> </del>             |                              | ~~~       | <del></del>             |                      |                        |                  |
| Solution   190   Coling   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   284   28   |                   |                   | 523                 | 524        |         |          | 250         | Mar. Wender . 5  | 234              |       |              |             |      | Simoer                                    |                   |               | 241 C       |         | HOLD TO           |                 |                       |                          | ,,                           | 8 750     | Or fin (talo en barre)  | '                    | 90100 i                | 89600<br>89460   |
| Column   Compt. Entropy   174   170   Matra   1840   1865   1855   + 0 91   180   1817   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171   171     |                   |                   |                     |            |         |          |             | Maria Cario      | 1970             | 1975  | 1975         | + 025       |      | Stimines                                  |                   | 846           | 647         |         |                   |                 |                       |                          |                              | 312       |                         |                      | 558                    | 559              |
| 16   Comps. Med.   305 2d 305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   305   30   |                   |                   | 270                 | 272        | 272     |          |             | Matra            | 1840             | 1655  | 1655         | + 091       | 180  | Sodero                                    |                   |               |             |         | Belgique          | (100 F)         | 15 107                | 15 117                   | 14 350                       |           | Pière fearraise (10 fri | 1                    | 430                    | 435              |
| 10   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68 C              | Compt. Entreps.   |                     |            |         |          |             |                  |                  |       |              |             |      |                                           |                   |               |             |         |                   |                 |                       |                          |                              |           |                         |                      | 541                    | 548              |
| 05 Cridis F. Imm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Completed         |                     | 305 I      | 305     |          |             |                  |                  |       |              |             |      | Sommer-Alifa.                             | 522               | 526           | 525 (       |         |                   |                 |                       |                          |                              |           |                         |                      | 538                    | 540              |
| 10 Crédit Nat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   | 292 10              | 290 50     |         | - 054    |             | M.M. Penactoya   | 81               | 80    | 63           | + 246       | 520  | Source Pertier                            | 495               | 495           | 499 90      | + 098   |                   |                 |                       |                          |                              |           |                         |                      | 656                    | 856              |
| 30 Derwart-Servip 1850 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 C              |                   | 705                 | 715        | 715     |          | 1860        | Mode-Hennessy    |                  | 1820  |              |             |      |                                           |                   |               |             | ~ 003   |                   |                 | 6 545                 |                          | 6 100                        |           |                         |                      | 3810                   | 3820             |
| 50 Dety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                     |            |         |          |             |                  |                  |       | 90 EV        |             |      |                                           |                   |               |             |         |                   |                 |                       |                          |                              |           |                         |                      | 2080                   | 2100             |
| 10 Dev. Neg. P.4.C 209 210 210 + 0.47 88 New-Est 90.50 92.10 93.50 + 3.31 205 Total (CFF) 215.10 217.10 222 + 3.57 Auroiche (100 sch) 43.420 43.470 Price de 10 florins 45.400 Price de 10 florins 45.400 Frice de 10 florins 1808 1795 1800 5217 5 207 6 100 5 850 161 November (Sch.) 142.90 139 140 - 2.02 1930 T.R.T 1808 1795 1800 5217 5 207 6 100 5 850 161 November (Sch.) 142.90 139 140 - 2.02 1930 T.R.T 1808 1795 1800 5217 5 207 6 100 5 850 161 November (Sch.) 150 161 November (Sch.)                                                  |                   |                   |                     | 1385       | 1385    |          |             | Navio Mirana     |                  |       |              |             | 625  | Thomson-C.S.F.                            | 525               | 533           | 530         | + 0.95  |                   |                 |                       |                          |                              |           |                         |                      | 1260                   | 1290             |
| 75 DUCKS TREES - 1000   73 S3 S05   73 S0 S05   74 S05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | lev. Rég. P.d.C   | 209                 | 210        |         |          | 88          |                  | 90 50            | 92 10 | 93 60        | + 331       | 205  | Total (CFP)                               | 215 10            |               |             |         |                   |                 |                       |                          |                              |           |                         |                      | 3580                   | 3620<br>646      |
| 45 [Mark 2730 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | לן סל             | locks Franca      |                     |            | 1110    | + 393    |             | Nordon (Ny)      |                  |       |              |             |      |                                           |                   |               |             |         |                   |                 |                       |                          |                              |           |                         |                      | ~~ i                   | 340              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                     |            |         |          |             | Norwilles Gal.   |                  |       |              |             |      |                                           |                   |               |             |         |                   |                 |                       |                          |                              |           | ]                       | į                    | l                      |                  |
| 50 Gue (C4) 524 635 628 1 0 32 105 (Octob Color ) 182 182 180 50 - 0 82 830 (U.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                     |            |         |          |             |                  |                  |       |              |             | 830  | ULS                                       | 803               | 822           | 824         |         | Carrada (         | \$ can 1)       | 6 296                 | 8 293                    | 6 050                        | 6 450     | İ                       | ĺ                    | [                      |                  |
| 50 Esun (Gén.)   624   625   626   + 032   185   Oldin-Chipy   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   1         |                   |                   |                     |            |         |          |             |                  |                  |       |              |             |      |                                           |                   | 315           | 313         | ~ 094   | Japon (1          | 00 yeas}        | 3 600                 | 3610                     | 3 490                        | 3 840     | l                       | - 1                  | ı                      |                  |

Règiement mensuel

# Le Monde

### UN JOUR DANS LE MONDE

### DÉBATS

- 2. OUTRE-MER : « Guadeloupe : redéfinir les règles », par Emmanuel Rosen-feld ; « Nouvelle-Calédonie : le malentandu sémantique », par Hilda Rough-Danon.
- W : Meir Kahane, le rabbin qui fait peur aux juifs, une enquête de Raphael Mergui et Philippe Simmo-

### ÉTRANGER

- 3. LA CONTROVERSE SUR LES SANCTIONS CONTRE L'AFRI-4. AMÉRIQUES PÉROU : le nouveau gouvernement
- lance un programme d'« économie de 4. ASIE
- THAILANDE : manifestation
- COREE DU SUD : les relations se tendent entre le pouvoir et l'opposition. 5. EDROPE
- 5. BIPLOMATIE
- Le sommet de Casablanca.

### **POLITIOUE**

- 6. LA STRATÈGIE DU FRONT NATIO-
- La mort de Jules Moch.
- SOCIÉTÉ 8. JUSTICE : les psychiatres et Christine
- POLICE : délation ou civisme dans un
- SPORTS : une caméra à bord d'une formule 1.

### **CULTURE**

9. Journal d'un amateur 11. COMMUNICATION : les nouvelles télévisions.

### **ÉCONOMIE**

13-14. AFFAIRES : les syndicalistes doivent-ils respecter le secret des

### RADIO-TÉLÉVISION (11) INFORMATIONS

ÉTRANGER

- SERVICES > (12) : Admissions aux agrégations et aux grandes écoles; Journal officiel = ; Loto ; Météorologie ; « Week-end d'un chineur »
- Augonces classées (11) Carnet (12); Mots croisés (X); Programme des spectacles (10); Marchés financiers (15).

 Avignon : un molfaiteur tué par un directeur de banque. - Le directeur d'une succursale de la Société marseillaise de crédit d'Avignon a mortellement blessé, le jeudi matin 1= août, d'une balle de revolver, un gangster, qui s'apprêtait à dévaliser le coffre de l'établissement. Le malfaiteur, Patrick Arriola, vingt-deux ans, connu des services de police, est décédé, jeudi soir, au CHU de Montpellier, des

### **CFM** de 19 heures à 19 h 30

à Paris (89 MHz) à Lyon (100,3 MHz) à Bordeaux (101,2 MHz)

VENDREDI 2 AQUT

### « le Monde » classique

à Saint-Nazaire-La Baule (94,8)

**MATHILDE LA BARDONNIE** Malher, d'Alessio, Vivaldi, Bach, les Beatles

LUNDI 5 AOUT < le Monde » reçoit MAURICE J. KNIEBIHLER directeur général de General Motors-France

CLAUDE LAMOTTE

### LASSERRE I

Fermeture le 3 août

après le dîner Récuverture le 3 septembre

## LA SITUATION EN NOUVELLE-CALÉDONIE

### Fragile détente à Thio

à eux, trois fonctionnaires : le préfet, M. Hubert Blanc, chargé des ques-tions du maintien de l'ordre.

M. François Sénémaud, directeur du cabinet du délégué du gouverne-

ment, et le chef de la délégation spé-ciale de Thio, M. Alain Le Ravellec.

Wibaux, prétextant un emploi du

temps chargé, n'a pas voulu prendre

part à la rencontre. Il confirmait par

cette attitude sa volonté de ne pas trop s'impliquer dans les conflits locaux. Pour qualifier cette réunion,

l'administration persiste à réfuter le terme de « négociation », préférant

parler d'une · rencontre d'explica-

tion » où chacun a exposé ses objec-

tifs et où l'on s'est accordé sur

l'enieu essentiel représenté par un

rapide retour an calme, indispensa-

ble à la tenue d'élections auxquelles

il n'a jamais été question de renon-

Maintenant, chacun est retourné

Pas pius du côté du hautcommissariat que de celui des indé-pendantistes, on ne souhaitait parler d'une quelconque « solution » trou-vée à cette crise. Tout au plus les

sous sa tente ., a dit l'un des partici

l'antre au sein d'un même réseau.

Selon l'UFC, les différences de prix

atteignent 44 centimes par litre pour

le super, 33 centimes par litre pour

l'essence ordinaire et 23 centimes

pour le gazole. La compagnie pétro-

lière reconnaît que ses prix sont plus

ligne qu'elle a perdu l milliard de

francs l'an passé, estimant que ses

tarifs ne sont pas excessifs. Sur

l'affichage, Shell assure que c'est

aux compagnies d'autoroutes et non

aux stations-service de s'en charger.

fois que, dans l'ensemble, les prix

des carburants ont baissé depuis plu-

sieurs semaines, la diminution

variant de 4 à 14 centimes selon les

stations depuis le début du mois de

juillet. Actuellement, selon le Bulle-tin de l'industrie pétrolière, les prix

moyens indicatifs s'établissent à

5.74 F par litre pour le super, 5.59 F

pour l'ordinaire et 4,20 F pour le

gazole, soit une baisse movenne de

de mai. Ces diminutions de prix,

note cependant le secrétariat d'Etat

à la consommation, - ne répercutent

pas intégralement la baisse consta-

tée sur le marché international » (- 15 centimes en juillet ). « Il est

donc plus que jamais necessaire

d'être vigilant », conclut le minis-

centimes par litre depuis le mois

Les pouvoirs publics notent toute-

cer du côté des indépendantiste

Le haut-commissaire, M. Fernand

Les tractations qui se sont poursuivies vendredi 2 août, à Nouméa, entre le cabinet du délégué du gouvernement, M. Fernand Wibaux, et les diriunts indépendantistes des tribus de Thio suscitent me fragile impressiou de détente, mais, sur le ter-rain, la cité minière demeure paralysée par les mili-

A Paris, l'association Information et Soutien aux droits du peuple capaque a souligné qu'« au moment où les médias font une large publicité aux mesures prises par le gouvernement à l'encontre de

Nouméa. - Il a fallu attendre la fin de l'après-midi du vendredi 2 août (le début de la matinée en métropole) pour que les fonction-naires du haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie soient en mesure de pousser un prudent ouf! de soulagement à propos du conflit qui paralyse depuis mardi la localité ninière de Thio. La rupture semblait provisoire-

ment écartée entre les représentants du gouvernement et les indépendan-

Vers 17 h 20 (8 h 20, heure de Paris), au terme d'une réunion de plus de deux heures et demie, les indépendantistes qui avaient été invités à s'entretenir à Nouméa avec les délégués de l'administration semblaient opter pour « la voie de la sagesse ». Sans que l'on sache exac-tement l'ampleur des éventuelles concessions de chacun, l'évolution de la situation du centre minier de Thio pourrait s'acheminer vers une autre solution qu'une intervention massive et risquée de la gendarmerie contre les barrages rétablis la veille (le Monde du 2 août). Maintenant, tout va peut-être ren-trer dans l'ordre rapidement », commentait un fonctionnaire.

Compte tenu du blocage de la situation et du risque politique représenté par une rencontre qui aurait eu lieu à l'intérieur de la tribu de Saint-Philippo, l'administration était parvenue à convaincre les diri-geants indépendantistes de Thio de se rendre au chef-lieu.

Se sont donc retrouvés au hautcommissariat, onze représentants du FLNKS (six de Saint-Philippo et

L'Union fédérale des consomma-

teurs (Que choisir?) appelle, dans

un communiqué, les automobilistes

à boycotter la marque Shell, « qui

refuse systématiquement d'afficher

les prix [des carburants] et pratique

quasiment partout les prix les plus

sation montre que l'affichage des

prix des carburants sur les auto-

routes, au moins 500 mètres avant

l'entrée de la station, obligatoire

depuis peu, est très mal respectée. Il

existe, en outre, de très grandes dif-

férences selon les compagnies : les plus disciplinées sont Esso (7 stations sur 8), BP (4 sur 5), Antar (5

sur 7), Elf (6 sur 9) et Total (8 sur

17). En revanche, Shell et Mobil.

dans aucune des stations observées,

n'affichent leurs tarifs. Dans un

communiqué, le secrétariat d'Etat

chargé du budget et de la consom-

mation parvient à des conclusions

semblables : • Deux tiers des sta-

tions seulement pratiquent cet affi-chage. (...) Shell n'affiche jamais

ses prix et pratique d'ailleurs des

prix plus élevés que les autres ensei-

gnes sur les autoroutes », note le ministère.

l'UFC. l'importance des écarts de

prix observés d'une marque à

l'autre, ou même d'une station à

Il souligne, en effet, comme

Une enquête menée par l'organi-

L'affichage du prix des carburants

est mai respecté sur les autoroutes

l'Afrique du Sud, celui-ci pratique en Nouvelle-Calédonie une politique de répression contre le peuple canaque». De son côté, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des relations extérieures, M. Jean-Michel Baylet, de retour d'un voyage dans le Pacifique sud, a affirmé, jeudi, que la politique de la France était « très bien comprise et même appré-ciée» des pays de cette région. « Aucun pays de cette zone ne met en question la nécessité que la France demeure dans la région », a-t-il notan

deux camps se bornaient-ils à parler De notre correspondant d'un • bon espoir • de résoudre le problème de la cité minière de Thio cinq de Nouméa), parmi lesquels des membres du clan Moindou prépondéraint à Thio, le secrétaire général de l'Union calédomenne, M. Yeiwéné Yeiwéné, et le successeur de M. Éloi Machoro au poste de « ministre de la sécurité » du « gouvernement provisoire de Kanaky », M. Léopold Jorédié. Face à eux, trois fonctionnaires : le préfet. et de son actuelle paralysie. Chez les indépendantistes, on rappelait que jamais rien n'est résolu chez les Canaques sans que la totalité de la communauté soit d'accord. Aussi tout de suite après la réunion, Joseph Moindou et tous les militants de Saint-Philippo out repris la route de Thio pour « aller rendre compte

### Un administrateur indésirable

Sur les concessions que chacun est prêt à faire, tous restent discrets. De part et d'autre, les engagements verbaux de ces derniers jours ont été fort explicites. Pour le FLNKS de Thio, il n'est pas question de céder sur deux revendications : le départ de quatre gendarmes territoriaux accusés de « persécuter » certains membres de la tribu, et l'allégement du dispositif de gendarmerie qui compte actuellement près de six cents hommes à Thio. Du côté du haut-commissariat, on exclut un quelconque désaveu des forces de l'ordre. Les indépendantistes pourraient tontefois faire quelques concessions sur l'ampleur et le délai d'application de leurs exigences.

Quant à M. Wibaux qui, mardi encore, faisait dire aux Canaques par les gendarmes que « leurs] revendications ne sont pas negocia-bles -, il a démenti ses propos quarante-buit heures plus tard en récisant : « Certaines des exigences émises me paraissent un peu exces-sives, car elles font supporter des responsabilités à des agents d'exécution qui n'ont pas démérité. » Le délégué du gouvernement se déclare · largement ouvert à toute discus-sion sur les conditions d'une négociation qui pourrait permettre de trouver des issues honorables à cette affaire. .

Une victime est malgré tout appa rue au fil des discussions de ces dernières heures : l'administrateur de Thìo, qui fait office de maire. M. Le Revallec insulté jeudi soir par les Européens locaux furieux — ils lu ont saccagé puis incendié sa voiture. – il est aujourd'hui montré du dpoigt par l'ensemble des anti-indépendantistes qui le considèrent ne responsable des désordres de la cité minière.

Vendredi, dans un télégramme adressé au secrétaire d'Etat aux DOM-TOM, M. Georges Lemoine, le député RPR, M. Jacques Lafleur, a demandé son rappel en terme bru taux: « Par ses agissements scando-leux et ses déclarations inconsé-quentes, M. Le Revallec (...) n'a cessé de contribuer à la dégradation de cette ville. La population de Thio est la première victime de la conduite inqualifiable de ce fonctionnaire dont les sympathies pour les crimineis du FLNKS sont connues de tous. ». M. Lasseur ter-minait en considérant comme « unevéritable mesure de salubrité publique » le rappel de l'administrateur. En attendant, à Thio comme à rée de vendredi promettait d'être

FRÉDÉRIC FILLOUX.

### LES INCENDIES DANS LE MIDI DE LA FRANCE

### Le ministre de l'intérieur s'est incliné devant les cercueils des cinq pompiers

Le ministre de l'intérieur. M. Pierre Joxe, s'est rendu au Luc (Var) dans la matinée du vendredi soit nour s'incliner devant les corps des cinq pompiers morts en combattant les feux de forêt dans le massif du Tanneron. Une chapelle ardente avait été dressée jeudi dans la mairie du Luc,

où étaient exposés les cinq cercueils. Les obsèques devaient être célébrées vendredi après-midi dans cette loca-lité d'où étaient originaires quatre des cinq victimes. M. Pierre Joxe devait également visiter les zones sinistrées de la région de Mandelieu (Alpes-Maritimes) et de Callas (Var), le deuxième foyer important, à l'est de Draguignan. Un sixième pompier, grièvement blessé, est soi-gné à l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon, spécialisé dans le traitement des grands brûlés.

Les violents incendies qui ont ravagé environ 4 000 hectares de forêt, mercredi et jeudi dans le Var et les Alpes-Maritimes, ont été maîtrisés par les pompiers jeudi dans la soirée. Le massif du Tanneron, où le principal foyer s'était déclaré, offrait sur les hauteurs de Mande lieu un spectacle lunaire, hérissé de trones noireis. Selon une première explication de

la préfecture des Alpes-Maritimes, deux câbles à basse tension, se heurtant sous l'effet du mistral violent qui soufflait mercredi, auraient produit des étincelles et enflammé la végétation desséchée par le manque de pluie ces dernières semaines sur la Côte d'Azur. Dès iendi, de nombreuses voix se

sont élevées pour dénoncer la négligence des autorités et des propriétaires de villas de l'arrière-pays dans

la prévention de ces incendies. Comme M. Haroun Tazieff, secrétaire d'Etat chargé de la prévention des risques naturels majeurs, de nombreux habitants estiment que ces feux étaient tout à fait prévisibles, le gel exceptionnel de janvier dernier ayant transformé les mimosas en autant de torches poten-tielles. Cependant, de nombreux propriétaires n'ont pas fait débroussailler leurs terrains comme la loi les y oblige, ce qui a permis au feu de se

propager jusqu'à l'entrée des zones résidentielles. Dans le haut Var, près de la commune de Taradeau, une voiture a attiré l'attention des pompiers, qui ont noté un début d'incendie après son passage jeudi soir. Son conduc-teur a été interpellé par la gendar-

M™ Louise Moreau, député des Alpes-Maritimes et maire de Man-delieu (UDF), a demandé, jeudi, que sa commune soit déclarée sinistrée. Selon M= Moreau, les pins et les mimosas, détruits, ne sont plus aptes à retenir la terre, et il faut donc procéder à un reboisement rapide pour éviter des glissements de terrain en cas d'orage.

Dans l'Hérault, une vingtaine de foyers se sont déclarés jeudi, détruisant partiellement près de 300 hectares de garrigue.

En Haute-Corse, la situation restait inquiétante jeudi soir, le principai foyer, dans la forêt de Ghisoni, continuant à se propager. 2 300 hectares de végétation avaient déjà été détruits dans ce secteur, et tous les secours disponibles restaient en aierte. Dans le cap Corse, en revanche, le feu qui s'était déclaré à Brando était complètement maîtrisé.

# **Ardalousie** tie de Andalus »

l'Estate et fonde en Cherry L. Tor.

أربعه المراجات والكاري

Del Dille Language

finen sandan ve

and the same same same

Fig. 4 States in the

and the second s

The first start at

en en en en en

The second secon

के विश्वविद्यालया है। स्वति विश्वविद्यालया के सम्बद्धा

in in in secretate dia

- - servi de vistrane - servi de vistrane - servi de vistrane, se

1 - 1 1 1 21 21 3 (4.7) 32 THY

The series of the course and the state of the per

- Marting on Carling

. . a assipe de maneur

The field and the

e nome de la desent

भाग है। या जाएकाहर, वे स्थान क्षीर का साम है।

The second during the second design and the

**...**....

### M. Haroun Tazieff: «Je suis pour des pénalités maximales »

Monde, M. Haroun Tazieff, secrétaire d'Etat chargé de la prévention des risques natureis majeurs, se prononce, à propos des incendies qui se sont produits dans le midi de la France, pour des « pénalités maximales » à l'encontre des propriétaires négli-

- C'est une responsabil générale depuis trente ans. On laisse la forêt française, soumise ou privée, dans un état d'entretien insuffisant, voire nul. La broussaille se développe donc, surtout la broussaille annuelle qui devient un propedateur extraordinaire Dans le cas du Tanneron i avais envoyé le 15 avril une directive au préfet des Alpes-Maritimes indiquant en termes extrêmement nets le danger que représentaient les mimosas gelés. Je préconisais un débroussaillage mécanique d'urgence. - Quelles suites ont été don-

- L'Etat peut-il intervenir

non. Mais moi, je ne suis pas juriste. Dans des cas aussi graves, les questions juridiques sont secondaires.

qui ne débroussaillent pas ?

maximales pour tout ce qui aux égoismes. Je pense que la meilleure facon, c'est toujours de s'attaquer aux portefeuilles des

drames?

comme des lecons. »

## Dans une déclaration au En principe, je pense que

« Qui porte la responsabilité de l'incendie de Tanneron ?

nées à cette directive ? - Je n'en sais rien. Je n'ai eu aucune réponse et je ne m'en suis plus occupé; vous savez, j'ai mille choses à faire.

dans les propriétés privées ?

- Faut-il augmenter les pénalités contre les propriétaires - Je suis pour les pénalités

- Comment éviter à l'avenir le renouvellement de tels

 Je vais demander ou'à la fin de chaque hiver chaque préfet vention de son département. Il faut absolument développer le quet armé, c'est-à-dire avoir des pompiers et des forestiers qui parcourent continuellement la forêt pendant les mois chauds. On a envoyé ces jeunes pompiers à la mort d'une facon qui me scandalise. Je ne l'avale pas. Il faut toujours voir à quoi une catastrophe peut servir pour minimiser les drames de l'avenir : que ce soit Tesero ou Bhopal, il faut prendre les catastrophes

DANIEL SCHNEIDERMANN.

### AVEC UN DÉFICIT DE 30 MILLIONS DE FRANCS EN DIX-HUIT MOIS

## Le Palais omnisports de Paris-Bercy ne tient pas les promesses de M. Chirac

Trente millions de francs pour aider les gestionnaires du Palais omnisports de Bercy à «tenir la route» jusqu'en août 1986, telle est la facture des mesures votées par les conseillers de Paris lors de la dernière séance de leur assemblée

Une telle somme n'est sans doute qu'une goutte d'eau dans l'océan du budget de la capitale. Les aides que la Ville accorde à ses théatres, à ses orchestres et à ses musées, sont dix fois plus importantes.

Mais ces décisions n'en sont pas moins révélatrices. Le Palais omnis-ports de Paris-Bercy (POPB) ne tourne pas aussi bien qu'on le pro-

Il n'ouvre pas ses guichets aussi souvent qu'on l'avait claironné. Cent trente séances de sport et soixante-dix spectacles, avait-on inscrit dans le contrat qui unissait la Ville et les gestionnaires. Pour la première saison complète, le bilan est, selon M. Thominet, exploitant du Palais de Bercy, de quatre-vingt séances de sport et de cinquante spectacles culturels. Ensuite et par voie de conséquence, le Palais ne rapporte pas d'argent, comme on l'escomptait, mais il en coûte.

Pourquoi ces désillusions? Parce que le POPB est une sorte de prototype, dont les essais, nécessairement dispendieux et aux endieux et pas toujours réussis,

ne sont pas terminés. Cette salle de dix-sept mille places a été conçue pour se transformer à volonté en palais des glaces, en parcours de jumping, en auditorium, ou en stade d'athlétisme. Pour que ce «caméléon-accordéon» fonctionne, on l'a harnaché de mécaniques amovibles, de rideaux et de commandes

### Du pain et des jeux

Dans l'exaltation de l'inauguration, il y a dix-huit mois, M. Chirac, jouant les César-Maire, a promis aux Parisiens du pain et des jeux. Il faut en rabattre.

D'abord sur les sports. Les Six-Jours, le jumping, le motocross, le hockeysur glace, le tennis, attirent l' monde. Mais le baskett, le volley, le football indoor, l'athlétisme ne font pas recette. La désaffection pour les sports en saile est générale, reconnaît aujourd'hui M. Guy Drut, adjoint au maire chargé de ces ques-tions. On révait de cent trente séances par an, c'est impossible. •

Les grands spectacles? Les nuits de l'armée, pourtant remarquables, ont été un liasco, et *Turandor* se solde par un déficit. Un opéra peu connu, des dates tardives, un investissement énorme, les gérants du POPB avaient pris beaucoup de ris-

ques, trop sans doute. Car il faut compter avec la baisse du pouvoir d'achat et la concurrence. Celle du Zénith, par exemple, la salle de La Villette, qui, sontenue par M. Jack Lang, offre aux groupes de rock des conditions plus avantageuses que le Bercy de M. Chirac.

Tous comptes faits, on s'est trouvé en fin de saison avec moins de recettes. Mais, en regard, les dépenses avaient considérablement gonflé. La mécanique de Bercy hoquète et elle coûte cher. • Les effectifs du personnel, la durée des transformations de la salle, les factures de chauffage et d'électricité, tout est plus abondans, plus long et plus coûteux, que ce que les experts avaieu indiqué, se plaint M. Thomiset Soutragus qu'il fout deux net. Savez-vous qu'il faut deux semaines pour monter et démonter semaines pour monter et démonter la pisse des Six-Jours ? Et quarante-hult heures pour dégager le parterre de ses rangées de fau-teuils. Les ponts roulants sont insuffisants, les trappes trop exi-gués, les salles annexes dépourvues de sièges. La piste d'athlétisme nte-huit heures pour dégager compte trop de couloirs. C'est nor-mai. Le Palais est un organisme nouveau et bien vivant. Il faut le modifier, l'adapter.

Ces transformations nécessiteront la fermeture du Palais dès la miavril 1986 pour quatre mois et demi. Elles vont alourdir la facture de

Bercy, qui, s'allongeant d'année en va bientôt atteindre le milliard de francs. Sans compter les indispensables travaux d'alentour, comme le doublement du poat de Bercy, l'élargissement de la voie sur berge et l'aménagement des quais de la Seine, le POBPB est un pari sportif cultural financier technique. tif, culturel, financier, technique, mais aussi urbanistique.
Tous ces paris. M. Chirac est

condamné à présent à les gagner, car Bercy restera le seul grand chantier de son «règne». Sportif, en susci-tant dans Paris et sa région de multiples équipes de qualité : si elles gagnent, il y aura du monde pour les applaudir à Bercy. Culturel : MM. Goddet et Thominet jouent la démocratisation des grandes œuvres, Jules César de Shakespeare, monté par Robert Hossein, La Missa solemnis de Beethoven, joué par l'Orchestre de Paris, et, pourquoi ne le circus de Zaveta Techsia. l'Orchestre de Paris, et, pourquon pas, le cirque de Zavata. Technique: les ingénieurs et les architectes vont devoir se déloncer pour peaufiner leur œuvre. Financier: « Quand la machine du POPB sera parfaite par alla desvenit équiliment au point, elle devrait équili-brer ses comptes -, assure M. Tho-minet. Urbaniste : autour du Palais, tout un quartier est en chantier. Nouveau ministère des finances, hôtels, bureaux, immeubles de logement, parc de 12 hoctares, Paris ici bascule vers l'est. MARC AMBROISE - RENDU.

### **NOUVELLES DÉMISSIONS** DE JOURNALISTES AU « MATIN DE PARIS »

Une dizaîne de journalistes du Matin de Paris ont démissionné de ce journal, dans les jours précédant le 31 juillet, bénéficiant ainsi des indemnités liées au rachat du quotidien de la rue Hérold par M. Max Théret. Ces départs s'ajoutent à une quarantaine d'autres, intervenus lors de l'arrivée de M. Max Gallo comme directeur.

Plus de trente professionnels ont été embauchés pour remplacer les partants, et plusieurs autres seront dans les semaines prochaines.

Après les préavis qu'effectuent spirit seront d'annoncer spirit seront de la company de la Après les préavis qu'effectue...

Après les préavis qu'effectue...

encore ceux qui viennent d'annoncer

encore ceux qui viennent d'annoncer

après les préavis qu'effectue... leur intention de quitter le journal la rédaction se trouvera toutefois la rédaction se trouvera toutefois d'unités par leur intention de quitter le journal. réduite d'une dizaine d'unités par mpport à l'ancien effectif. une sopport à l'ancien effectif. vente de son quotidien par M. Claude Perdriel, début février.

La nouvelle équipe, avec notam-ment M. Richard Liscia comme ment M. Richard Liscia comme directeur de la rédaction, prepare le lancement, prévu pour le 16 septem-

,≅G<sub>ēngs</sub> Le numéro du « Monde » daté 2 août 1985 a été tiré à 421 586 exemplaires

€vard:

ABCDEFG

5-8. 11. GASTRONOMIE Les vins primeurs 12. VISITE La Bourg**ogne** ଅଟର forges Sec. 1

1 11 A - -

مكنات الأصل



# Le Monde

# L'Andalousie vue de l'« Andalus »

DE LA FRANC

Je suis pour

#S - - 15 -- 1 (25)

July 19 gg

\$ 720m in through

general section 12 to

Tall Signal

WELSTON STREET

UVELLES DEMISSION

DE COUFFRESTE DE COUFFRESTE

To so the second 
. - - :- :- :...

1 - pr-12

esta.

.imaies))



L'Espagne profonde en chemin de fer.

OMPOSÉ en partie d'anciennes voitures du légendaire Orient-Express, restaurées et aménagées pour satisfaire aux exigences du confort moderne, ce train de luxe qui sile vers la grande plaine du Guadalquivir, c'est Al Andalus expreso. Le tourisme ibérique aime le voyage à l'ancienne. L'expérience, réussie avec le Transcamabrico, qui circule au nord de la péninsule, est donc renouvelée avec Al Andalus, mis en service en septembre prochain. Des étapes superbes pour cet hotel roulant avec Aranjuez. louse qui se souvient de son passé maure, le touriste ne peut oublier que - le secret pour voyager d'une façon agréable consiste à savoir poliment écouter ».

Le train attend en gare de Madrid. Un coup de sifflet, et en roue pour l'Andalousie. Al Andalus pour les Arabes, qui occupèrent la région pendant huit siècles. L'Orient attend le voyageur. Une longue histoire qui commence avec l'honneur perdu d'une princesse et s'achève avec le siège de Grenade par les chevaliers chrétiens. Une aventure unique aux portes de l'Afrique. Sous un impitoyable ciel bleu et avec des vents torrides qui surgissent des sierras, la lutte sera sanglante entre les guerriers du Prophète et les soldats du pape.

ceur séduit les Omeyyades, venus de Damas, qui y développent une civilisation brillante. Les somptueuses mosquées, les délicieux palais des califes, les patios fleuris et les fontaines discrètes traduisent cette culture coruscante et raffinée. La Giralda de Séville est la réplique de la Koutoubia de Marrakech. Mais, là-haut, en Aragon, dans les Asturies et en Castille, les princes chrétiens, soutenus par les moines de Cluny, reprennent l'étendard de la guerre. Alors, sur cette terre, où l'air chaud découpe les ombres Ubeda, Cordoue, Séville, Jerez de sur le sol, la reconquête comla Frontera, Malaga, Antequera mence. Derrière l'épée et le bouet Grenade. Sur cette terre anda- clier du Cid, se profile déjà Torque<u>mada.</u>

> Il y cut, au cours de cette période où le sud de l'Espagne hésita entre le croissant et la croix, un moment privilégié de l'histoire de l'humanité. Abder-Rahman est calife de Cordoue, qui atteint son apogée. S'installe alors dans la capitale d'Al Andalus un esprit de tolérance qui permet aux chrétiens, aux musulmans et aux juifs de vivre leur foi sans être inquiétés, de vaquer à leurs affaires sans être importunés, de bâtir et de ciseler en toute quiétude. Surgit un personnage, aujourd'hui bien oublié: Moïse Maimonide (1). Un juif qui fut le disciple du penseur arabe Averroès.

C'est la nuit qu'il faut circuler dans le barrio de la Juderia.

Al Andalus est belle. Sa dou-ur séduit les Omeyyades, venus venelles bordées par les murs blanchis à la chaux. Les patios frémissent. Le touriste curieux, qui aura su fuir l'inévitable soirée flamenco, frelatée et médiocre, pour parcourir le quartier de la juiverie, arrivera à une placette éclairée et envahie par les Reurs. C'est la Plaza de Tibériade. Là, dressée sur un gros socle de pierre, la statue sereine de Maimonide surprend le visiteur dans sa dérive nocturne. « L'aigle de la synagogue», selon les chrétiens, est revenu à Cordone qu'il aimait

### **Aristote et la Bible**

Il v a bien longtemps, le petit Moïse dégringolait les ruelles de la Juderia vers le Guadalquivir... «La ville dessinait trois demicercles concentriques accordés au fleuve; sur le pourtour, les mozarabes espagnols, au milieu, les Arabes musulmans, au centre, la Juderia », expliquera Maimonide. Il continue : « Mais les rues étaient semblables, les maisons identiques, les gens interchangeables, et jamais je n'eus le sentiment de franchir une limite quand je traversais la cité de bout en bout, jamais je ne me sentis dépaysé, hors de chez moi (2) ».

Mais qui est donc ce Maimonide passionné par la philosophie avant de devenir médecin? On sait peu de chose sur cet homme, sinon qu'il passa sa vie à vouloir réconcilier Aristote et la Bible. Il naquit en 1135 à Cordoue et acheva sa vie au Caire en 1204, médecin de Saladin. Il est chassé de sa ville natale par le fanatisme arabe redevenu tout-puissant. Il commence alors une grande errance à travers le bassin méditerranéen, avec une halte à Jérusalem, pour échouer sur les bords l'édifice devint une cathédrale

du Nil. Le souvenir de Cordoue, où, aux heures de prière, tous les visages étaient tournés vers l'est », ne le quitta jamais. A sa mort, il laisse un Guide des égarés qui résume sa philosophie. La recherche d'« un point non indiqué sur les cartes où l'Egypte, la Judée, l'Afrique, la Provence, se rencontrent et se mélangent. Il doit y avoir là un léger tourbillon, un nœud gordien, une sorte de cœur », selon Giono.

Crénelée comme une forteresse, survolée par les hirondelles qui nichent dans le Patio des orangers, la célèbre mosquée de Corguide doit allumer les projecteurs pour qu'enfin le visiteur découvre la belle forêt de colonnes que l'on revoit toujours avec plaisir. La splendeur de l'art arabe n'a pas oublié ses califes. On les imagine, ces hommes altiers circulant pieds nus sur les tapis, sous les coupoles convertes de mosaïque et les arcs trilobés, pour gagner le mihrab réservé à la prière. Un édifice d'une élégance rarement égalée.

Endommagée, dégradée par quelques prélats titillés par le fanatisme, la mosquée connut des heures sombres. • Si j'avais su ce que vous vouliez faire, vous ne l'auriez pas fait, car ce que vous faites là peut se trouver partout, et ce que vous aviez auparavant n'existe nulle part », s'écrie Charles Quint à l'adresse du clergé après sa visite de la Mezquiba. Aux autels dorés, au chœur grandiloquent décrié par le roi, s'ajoute la pénombre.

Les chrétiens victorieux des Arabes étaient-ils donc si peu sûrs de leur Dieu qu'ils déciderent de l'enfermer dans la mosquée ? Et

close. Ne pourrait-on, aujourd'hui, abattre ces pans de mur qui comblent les arcs outrepassés aux claveaux rouge et blanc, et ainsi rouvrir l'édifice à la lumière du Patio des orangers ?

Une terre rouge, des plantations d'oliviers, des champs de tournesols, voici Séville. La facade de la gare de style mauresque marque bien l'attachement de la cité à son passé. A la chute des califes de Cordoue, elle devient la capitale d'un royaume prospère. Le sultan Yacoub El Mansour construit la fameuse Giralda, la noblesse de Séville. Cette solide « girouette » résume à elle seule est plongée dans l'ombre. Le l'histoire de la ville, puisqu'il s'agit d'un minaret, aujourd'hui clocher de la cathédraie.

Du haut de la Giralda, dont les murs sont recouverts d'un fin quadrillage sculpté, le visiteur a une très belle vue sur la cité de Velasquez, surtout en fin de journée. Faut-il pénétrer à l'intérieur de la cathédrale? Si l'on aime le monumental et le foisonnement de style, certainement. • Elevons un monument qui fasse croire à la postérité que nous étions fous ., s'écrie le chapitre qui décide de construire une cathédrale après avoir rasé la mosquée. Ils n'étaient pas fous, ces titans religieux. Simplement, des nommes au goût douteux. Même s'ils ne manquaient pas d'humour. Quelle lecon leur donne l'Alcazar de la cité, si raffiné et aux délicieux jar-

Au bord du Guadalquivir, voici la tour de l'Or. C'est l'aventure du Nouveau Monde. La découverte des Amériques enrichit les Sévillans. On arme les galions de Colomb, de Vespucci et de Magellan. On gagnera le large à partir de Sanlucar et de Palos. Visages émaciés et regards d'aigle, les doigts bagués et une épée de Tolède au côté, les capitaines mettent le cap sur le bout du monde. Ils reviendront les cales bourrées d'épices, de tabac et d'or. Entre l'Alcazar et la cathédrale, un bâtiment abrite les archives générales des Indes, qui racontent l'aventure fabuleuse de ces capitaines. Figaro était sévilian. Don Juan aussi. Sous un ciel transparent et au pied de la Giralda, leur souvenir court dans le labyrinthe des venelles étroites et surchauffées, se cache dans les patios fleuris des maisons aux murs blancs fermés par des grilles ouvragées, s'amuse sur les petites places ornées de bassins et plantées de palmiers et d'orangers. « Petite Séville, qui t'a vue ne l'oubliera pas », assirme un pro-

verbe espagnol... JEAN PERRIN.

(1) Pour célébrer le 850 anniversaire de la naissance de Maimonides, la ville de Cordoue organise en septembre prochain une grande exposition sur sa vie et son époque. Du 8 au 11 septembre aura lieu également à Cordone un collo-que international sur la vie et l'œuvre de Maimonide.

(2) Le Médecin de Cordoue, de Her-bert Le Porrier, éditions du Seuil.

### LIRE

### 2-3. TOURISME

Boracay: une île-trésor aux Philippines

Bangkok: rouler en tuk-tuk

### 4. PROMENADE

Du faubourg Saint-Germain aux Grands Boulevards

5-8. RADIO-TV

11. GASTRONOMIE

Les vins primeurs

12. VISITE

La Bourgogne des forges



Supplément au numéro 12600 Ne peut être vendu séparément. Samedi 3 août 1985.

## Départ de Madrid

L'Andalou-Express propose un voyage d'une semaine en Andalousie. Le départ, de Madrid, a lieu chaque lundi à 10 h 30 et le retour le dimanche suivant à 22 heures. Le train est composé, outre les voitures de service, de trois voitures-lits climatisées, de deux voitures-douches et de trois voitures-salondiscothèque-bar. Parmi les visites programmées, on remarque le palais d'Aranjuez, la mosquée de Cordoue, le quartier Santa-Cruz à Séville et i'Alhambra de Grenade.

beau spectacle Comment dansent les chevaux andalous, à Jerez de la Frontera.

Prix au départ de Paris (par personne) pour 2 personnes : 11 700 F (17 300 F pour une personne). Tout compris. Prix au départ de Madrid : 7 900 F (par personne) pour 2 personnes (12 900 F pour une personne). Tout compris.

 Marsans international, 7, rae Arsène-Houssaye, 75008 Paris, Tél. : 359-72-36.

Caprices climatiques: pourquoi?

# L'homme et le climat

**JACQUES LABEYRIE** 

Pourquoi le climat change-t-il? Sécheresses, inondations, tempêtes, tornades, cyclones... Comment s'expliquent ces phénomènes?

Présence de la Science

denoël

# Boracay, l'île-trésor

Un coin tout à fait perdu aux Philippines.

NOUT commence par une secousse. Le Philippin a coupé les gaz et laissé l'embarcation glisser sur l'eau verte, lisse comme de l'huile, iusqu'à une longue plage qui semble occuper toute la côte. « White Sand Beach ., lance-t-il en souriant. D'autres pirogues à balanciers sont échouées sur le sable. Ouelques quidams indifférents cuisent au soleil. Un village silencieux s'étire à l'ombre des cocotiers, à demi masqué par les

L'île de Boracay mesure 7 kilomètres de long. Trois dans la partie le plus large : moins d'un dans la plus étroite. A mi-chemin d'une capitale américanisée à outrance, Manille, et de Mindanao, l'île des rébellions communistes et musulmanes, elle offre sa paix, son recul, son silence. Pas d'électricité. Pas de routes ; juste des chemins. On y circule à pied, au mieux à bicyclettte. L'eau douce est pompée. Quatre cents habitants y sont dispersés. Un filet de mer la sépare de Panay, l'une des îles Visayas du chapelet philippin, véritable continent dont elle n'est qu'à une éclaboussure.

C'est la dernière étape. Après 20000 kilomètres, Manille, une a nuit en mer de Chine, une journée, couvert de poussière, dans un e jeepney » cahotant et ces dernières minutes au fond d'une barque poussée par un moteur pétaradent. On ne va pas plus loin. Au-delà, les îles sont désertes.

Un Philippin fait signe de le suivre à l'intérieur de Manggayad, village ombragé, protégé du soleil par l'épaisse voûte des feuilles de palmier ondulant à 20 mètres du sol, parcouru de sentiers qui serpentent entre les maisons de bambou. C'est un loueur de bungalows, comme la plupart des pêcheurs de White Sand Beach, la plus étendue, la plus peuplée et la mieux située lorsque le vent l'épargne – de novembre à mai – des plages de Boracay.

Petites maisons de bois au toit pointu couvert de palmes séchées, sur le même modèle. Quatre murs, un lit, une table, une chaise. Le minimum. Les plus proches de la plage sont bâtis sur pilotis. Entre les fines lattes de bambou du plancher, on aperçoit le sol, 50 centimètres plus bas. Ce sont les plus convoités; ils donnent directement sur le sable chaud et offrent l'un des plus beaux panoramas de l'île, celui de cette immense plage dominée, au loin, par des collines vertes et rouges. A l'écart, de vastes demeures se louent également, assurant aise et tranquillité. Deux villages marquent les extrémités de White Sand Beach : Balabag, le plus gros bourg de l'île, et Manggayad.

Boracay est depuis longtemps le paradis secret d'une poignée de connaisseurs jaloux : ses habitués. « I'y viens depuis dix-neuf ans », confirme un pilote d'Air France. Premiers arrivés, ils forment sur place une sorte d'aristocratie du voyage. Certains y passent pluaujourd'hui, ils sont rejoints par où la brise emporte les halos déjà



des touristes d'un genre plus tra-

Victime de la rumeur et du bouche-à-oreille, Boracay s'ouvre. Elle est devenue comme un mot magique dans les conversations, à Tokyo, à Sydney ou à Hongkong. Son image de refuge pour initiés plane sur l'Asie. Une renommée qui s'appuie sur le passage de quelques noms célèbres : Elizabeth Taylor, Marion Brando, diton, et, au plus fort de la guerre du Vietnam, Henry Kissinger, invité lors de brefs séjours du toutpuissant gouverneur d'Aklan, l'une des deux provinces de Panay. Un homme qui possède à lui seul la moitié de l'île. Il y séjourne dans un petit palace d'osier et de bambou, doté du confort le pius moderne.

Midi. Quelqu'un passe. Coup d'œil discret. Le hamac tangue légèrement sous l'effet du mouvement. Une myriade d'éclairs illumine la mer. Avec son air d'île au trésor, Boracay possède naturellement des conditions idéales

### L'autre côté du miroir

De la plage où se concentre la vie de ses habitants occasionnels, elle offre plusieurs visages : l'étrangeté de ses nuits sans lune, la beauté de ses crépuscules, la vérité de sa misère, son atmosphère de monde clos. Au programme: la mer, les balades, ou le farniente. Une fois lancées, les journées s'écoulent, paisibles, jusqu'à leur but ultime, la nuit, vécue autour d'un verre bu à la lueur d'une lampe tempête. Une

faibles des bougies à alcool, où le bruissement des palmes est le seul son perceptible dès que les voix se sont tues.

A Boracay, une bonne semaine est nécessaire pour distinguer la réalité du rêve. Après, seulement, on peut passer de l'autre côté du miroir et pénétrer dans cet univers figé dans sa beauté avec la certitude que les mythes sont restés à l'entrée. Le merveilleux s'estompe, l'angoisse de l'inconnu disparaît avec lui, mais le charme

Boracay est une île à parcourir en long et en large, pleine de contrastes surprenants sur un espace aussi limité. Et, faciles à découvrir, des sentiers la quadril-

Flåner ne requiert qu'un minimum d'attention pour regarder où l'on met les pieds. En particulier, la nuit, pour ne pas écraser l'un des milliers de crapands en vadrouille le long des chemins et, sur les plages, ne pas chuter dans les cordes d'amarrage des bar-

Il n'y a pas d'animaux agressifs en dehors des coqs de combat. Ces combats sont l'un des rares moments où, sortant de leur habituelle nonchalance, les Philippins atteignent un état proche de l'hystérie. Pas seulement en raison de l'argent qu'ils misent, mais surtout parce qu'ils croient le coq vainqueur possédé. L'esprit, s'ils

l'out choisi, leur sera favorable. L'insécurité est un sentiment de confier dès l'arrivée son argent et ses papiers au loueur de bungalows contre un reçu. Les paiesieurs mois dans l'année. Mais nuit remplie d'étoiles, caressante, ments s'effectuent en fin de séjour sur présentation des notes dissé-

minées au hasard des déplace- temps à autre et servi à domicile, ments. On se promène sans argent, done sans crainte.

Et puis, il y a la mer, dont la beauté irréelle éclate quand le soleil se couche. Un rendez-vous quotidien sur White Sand Beach. Le spectacle est chaque jour différent. Souvent grandiose. Quand, à cette heure, le ciel s'empourpre avec une intensité inhabituelle, c'est qu'un typhon approche. Meurtriers plus au nord, ces vents arrivent ralentis sur Boracay. Cependant, le souffle est impressionnant. Et la noirceur du ciel, en lui enlevant ses couleurs, donne au décor un aspect fantastique.

Les îles Philippines ont la particularité d'être la seule nation chrétienne d'Asie. Les lendemains de typhon, les habitants de Boracay prient plus qu'à l'accoutumée. A Manggayad, dans la petite chapelle de parpaings, des bougies brûlent en permanence.

Le vent joue un rôle prépondérant dans la vie de Boracay. En novembre, les moussons meurent. Le vent qui, pendant six mois, avait soufflé d'ouest en est, change de sens. White Sand Beach retrouve son calme et sa douceur. Mais, sur l'autre rive, à moins d'un kilomètre pourtant, Bulabog Beach devient une plage ravagée, lointaine, inhospitalière et désertée.

Les habitants de Boracay ont vite compris le parti à prendre de la venue des étrangers. La chaminconnu. Le mieux, et l'usage, est bre louée 15 pesos (20 F) par jour, prix fixé par la loi - et dans la plupart des cas respecté - leur rapporte bien plus que la pêche. Sans compter les suppléments : le linge lavé, un plat cuisiné de

béantes. La cuisine mele poissons, gambas, légumes et riz.

10

St. Carrie

:: C.

٠.....

والمعالمة والمعالمة

. . .

....

. \*\*--

: : :

37.4

....

. . . . .

:\_ . -

. . . . .

21:0

titi.

Jan Barrelling

All Services of Commercial

Sales and the sales are

Son a series

Acet and a second

dran ...

Git Cette Taylors

75.05

Manual State Constitution of the Constitution

Parve Jor.

Mapana te ann

**ENA**LITES

Tex Pars

Estable and

28.20

 $z_{2,\frac{1}{2}},$ 

\_\_\_\_\_\_

. . 202

Tont cela n'aurait pu voir le iour si Boracay ne tenait pas de Panay un atout essentiel : l'accessibilité. On n'y manque de rien. Les cageots de sodas et de San Miguel, la bière nationale. s'empilent à l'entrée des restaurants. Les Marlboro se consument à profusion. On peut changer la couleur de ses sandales tous les jours. Sur Panay, la piste atteint désormais Cateclan, où une trouée parmi les cocotiers fait office d'aérodrome, et d'où les bateaux transportent les vovageurs sur l'île en dix minutes à

Mais, en fait, tout le ravitaillement vient de Kalibo, capitale régionale du nord de Panay, qu'il faut, à partir de Cateclan, trois bonnes heures pour atteindre, en Jeep, par la piste. Un voyage au cœur de l'Asie, à travers ses forêts tropicales et ses champs de riz. C'est le trajet qu'accomplit deux fois par semaine un postier de Kalibo qui tient ses permanences au lavoir municipal de Balabag, de loin l'endroit le plus frais du bourg. Il vend des timbres, des enveloppes, ainsi qu'une petite carte ronéotypée de l'île. Grâce à lui, il est possible d'envoyer du courrier sur Boracay, et d'en recevoir. Possible mais pas certain.

On ne laisse pas Boracay dans la joie. Comme à l'arrivée, tout finit par une secousse. Le Philippin a poussé l'embarcation hors du sable, il est monté et a lancé le moteur. L'île s'éloigne, et on ne la quitte pas des yeux.

Les bulldozers ont poussé la piste jusqu'aux rivages de l'île voisine. Pourtant, ça ne la rend pas plus proche. Un charme insaisissable la maintient à l'écart : l'oubli dans lequel elle enveloppe ceux qui posent le pied sur son sol.

**OLIVIER SOUFFLET.** 

## La piste d'Yvon

NUTILE d'ailer dans une agence de voyages : elles ne connaissent pas. Pour découvrir ce paradis, il y a deux moyens. L'un relativement coûteux - mais il faut savoir qu'on ne dépense pratiquement rien sur Boracay - mais pratique et rapide : l'avion. L'autre, par bateau et par la route, plus long, plus incommode, plus fatigant aussi, mais qui vous en apprendra davantage.

un tour jusqu'aux points de

La pêche, au harpon le jour, au

filet la muit, ils ne l'ont pas aban-

donnée pour autant. Au contraire,

elle a pris une valeur accrue à

leurs yeux en ne fournissant plus

sculement un aliment de base

mais en approvisionnant les res-

taurants. Des restaurants de bam-

bou, au sol de terre, aux tables

grossières, aux fenêtres toujours

corails, etc.

Si vous choisissez la première solution, une fois à Manille, prenez un taxi. Dites au chauffeur : «Le Moulin rouge, Makati », il comprendra. Makati est le quartier des affaires et des grosses fortunes de Manille. Le Moulin rouge, un restaurant tenu par un Français, Yvon. La cinquantaine, Yvon est un expatrié de la génération précédente. Il possède un petit bimoteur. Le premier, il a eu l'idée de lancer ce qu'on appelle aujourd'hui, sans rire, Boracay Airlines. Ils sont deux, maintenant, à se partager la ligne. Les départs et les arrivées sont inscrits à la craie sur un tableau noir, à l'entrée de l'un des endroits les plus prisés de Boracay, Roger's Place. Avec les prix, l'équivalent de 600 francs le trajet simple par personne. C'est char - e à cause de

l'essence et des retours à vide », dit Yvon, mais on est à Boraczy en une haure.

L'autre solution, pour les courageux, consiste à prendre le même taxi mais à demander cette fois : « North Harbour ». le port du nord de Manille. L'endroit est sordide, en bordure de Tondo, le plus grand bidonville de la ville. Mais c'est là que les compagnies maritimes de transport intérieur possèdent chacune un quai. Demandez celui de William's Lines. Un paquebot, plutôt usé, de cette compagnie relie, deux fois par semaine, l'île de Panay. Cabines indispensables. Autrement, les conditions de voyage sont franchement pénibles, le navire étant bourré à craquer, des soutes au deuxième pont. Compter entre 200 et 300 francs par personne.

Le trajet dure une vingtaine d'heures. Arrivé à Panay, un jeepney vous conduirs à Kalibo. C'est long et difficile : mal aux reins, poussière et secousses permanentes. A Kalibo, un seul hôtel : le Glow Moon. Et le lendemain, re-jeepney jusqu'à Catecian où il y a toujours une ou deux pirogues attendant les



En Italie dans les thermes les plus anciens et les mieux équipés d'Europe

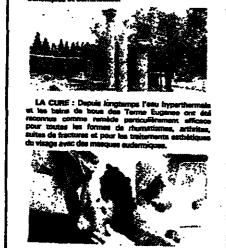









cours chaque jour à votre hotel. Bettes de départ 28.8.65 et 5.40.85 Prize Price750 Veudez contextez C.I.A.V., 222 etc. de Maine. 75014 Paris, Tel. (1) 540.44.28

RÉSIDENCES MER MONTAGNE

COTE D'AZUR Donceur de vivre en Provence

bres, 2 salles d'eau, grand séjour, terrasse. Bien exposée. Pour 5 personnes. Port et plage à 100 mètres. La semaine 1500 F. Tél.: (75) 59-71-70 après 21 h.

COTE D'AZUR Littoral VAR on Arrière-Pays. Choix permanent VIAGERS libres ou occupés pour is budgets. LISTING gratuit. LA MAISON DU VIAGER 29, bd Strasbourg - 83000 TOULON - (94) 93-54-55. FRÉJUS sur R.V. (94) 51-44-11.

7 7 7

in A.

4.5

3.71 1715

1.2% B

)\*\* i

1000

. . .

್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್

: - :: te

me drugs in

- :

Fig. 19 2**34-**6 MONNAIE Contrate 2572

SA:SONS ेश काराज्य **स** A Paris -the in the ret. mars et avril d

ma. 4 cotob

moverny de 26

---

Aug en à Sangesia p 33 degres en a A Ros verse e de la companya de la c FÊTES

Camavai de Ma ferreri fé Phra-Bah: à Sa

i in dier en fête de Songkra Section 1912 - 193 de 1 nouvel an irad beaudoup die rovale des labo de bateaux à N des umieres inc blement des é indiembre. A LIRE

- Thatarde. Messer Tenange gue Amilie C Smithes Duang Guide 44 A G Asie ou Sud-E velies Francie Gu se des cura c lance Petre of ande Que sam

- Journal du Dar l'abbe de Cho

Bangkok en tuk-tuk

La ville sur trois roues avec des émotions et la couleur en plus.

ete Cateclan, Die

affiliate Cocodiers

server one et du

tran-portent les #

r ille en die minue

en fait tout le ravig

en iam iour ar iame ini de Kajibo cape du nord de Panay, a

cures four alleinde.

s et ses champs de

traict qu'accompin

sent the nu bother

u. trem ses permenta

Foregroups de Baker

des timbres e

reconstruction (ile Green

Si no de denigie

Sur b 72-25 el d'entes

1915. - 1: Disc (\$2.70)

Boraca Ca

Comment of the last

- a de lesse Le Philip

025 7 2772 Cition by

a, il and monte et a house

Butter of the books is

-Er- at Men

numin en ind pe

During The Marie 1825

2 := - 2 (son

227 Gericling

1 POS .... 10 00 50 500 50

Yvon

∰it in the mass of e

tre in the con-

828 11 14 F FORD

tax. This is the second

as a victor materials

R 681 8,1209 8125

e Tombolie Dat 980

Lei CH . F Max 15 Nes Couples No

e com lay a telegra-

semble lese es

in notice to the Africa.

es condit rults AA

prohymer percent

'48 3. 1- vere:

Arr. - Fare - Fa

THE SECTION OF SHIPS

Person Line Douglas

LOS DA VICE BAR

more a sections.

record exclusion

Company (B)

Arriva Park

part Mark to Afficial and Affic

ANSON CONTRACTOR

OLIVIER SOUFFLET.

as des cour

fois médiocre et envoutante, sièvreuse et impavide, délicate et dévoyée. Un kaléidoscope où l'Asie et l'Occident se croisent, se draguent, se narguent et s'envoient en l'air sans pudeur, ni tendresse excessive. Alors, par où prendre cette cité perverse, tout à son plaisir de jouer à cache-cache avec elle-même, pour mieux vons égarer, vous empêcher de la servir à point, prête à consommer, enrubannée de jolis mots?

« Vers l'Orient compliqué je volais avec des idées simples. » En guise d'entrée en matière, on peut faire sienne cette notation du général de Gaulle. On arrive alors avec des images de canaux guillerets, de marchés colorés, de sourires ancestraux, de bouddhas paisibles, de masseuses acidulées et de la plus jolie des reines. Et c'est un grand jardin de béton rugissant qui vous prend à la gorge. Si le mot n'était galvaudé, on parlerait volontiers de choc. Avenues interminables, buildings démesurés, bâtisses informes et cahutes lépreuses prolifèrent dans l'anarchie et baignent dans un tohubohu d'enser. Motos et scooters pétaradants, bus vicillots et bondés, camions inquiétants, voitures approximatives, taxis déglingués et limousines rutilantes dégagent de concert un grand nuage de fumée noire et nauséabonde. Piétons et cyclistes s'adaptent vaille que vaille.

Tous les stigmates d'une ville déstructurée en pleine fuite en avant. Bien loin de la Venise de l'Orient dont on nous a rebattu les oreilles. Une Venise dont la plupart des canaux - les klong - ont d'ailleurs été vidés de leurs eaux et métamorphosés en macadam. On imagine le tableau quand l'ensemble est inondé, on écrasé

par la plus moite des chaleurs... Une bonne (açon de prendre le pouls de Bangkok, de s'imprégner de ses odeurs et de ses vibrations. consiste à se déplacer en tuk-tuk, taxi populaire à trois roues, étonnante Vespa bariolée pourvue d'une banquette bâchée. Emotion

garantie. Surtout si le chauffeur est pressé et que le trajet s'effectue entre chien et loup, alors que la circulation atteint son paroxysme et que les néons clignotent. Gare aux narines délicates : la tête est à hauteur des pots d'échappement. Et avant de monter à bord, penser à débattre du prix de la course. Clins d'œil. conciliabules, jeux de mains, colères, vous piongent au cœur du marché le plus suspect. Un conseil : rester ferme, jouer l'indignation et seindre de renoncer. La concurrence est vive.

Une fois installé, encore faut-il imposer sa destination, c'està-dire ignorer la litanie du chauffeur (« Good lady, life show, massage, little girl... ») qui brandit un prospectus polyglotte. C'est la rengaine de Bangkok, lancinante comme une mélopée, qui conduit irrésistiblement le touriste vers les bars de Pat Pong et Soi Cow Boy, où des jouvencelles en bikini — les « gogos-girls », — juchées sur un bout de comptoir, se trémoussent au sythme d'une sono assourdissante. Les gogos, ravis de cette tranche d'exotisme, picolent en rang d'oignons et tripotent tout ce qu'ils peuvent an passage. Un essaim de filles à la peau de

pêche, fardées à l'excès, presque nues, interchangeables, butinent à s'étourdir, d'un verre à l'autre, d'un ventre à l'autre. L'atmosphère est faussement bon enfant, et les négociations redoutables. Certains sont presque vexés que ces demoiselles lorgnent davantage leur portesenille que leurs beaux yeux humides d'Occidentaux émoustillés. Et pour quelques bourlingueurs déclinants, obsédés par le Saigon d'antan, Bangkok semble n'être que l'ultime débarcadère d'un désir moribond hanté par des décesses

### « Des massages de singe »

Près de Sukumvit, un Bier Kutchen attire une clientèle germanique qui ingurgite bruyamment d'énormes bocks de bière. Comme les hôtesses se montrent généreuses en danke et bitte, on ne sait plus très bien si on est encore dans le vieux royaume de Siam ou dans les faubourgs de Munich. Juste en

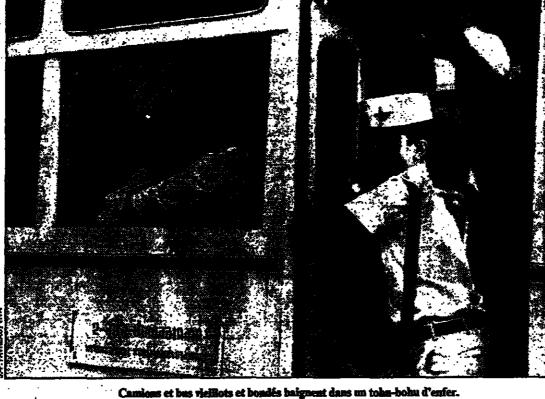

face, la cafétéria du Grace Hotel, affriolante comme sait l'être un hall de gare balayé par les néons et les mines défaites, constitue le refuge de celles qui n'ont pas trouvé preneur dans la soirée.

Un peu partout dans les «salons de massage», des praticiennes numérotées, agglutinées derrière une grande baie vitrée, attendent, rivées sur la télévision, d'être l'étue d'une libido de passage. Attention, cependant, aux articulations : ces dames ne connaissent rien à l'art qu'elles sont censées exercer. Comme l'a si joliment dit l'une d'entre elles : ce sont des « massages de singe ».

Dans la rue, des portiers, des rabatteurs, des traîne-savates, vous tombent dessus « comme un nuage de sauterelles». Ils ont tons, en stock, un bar qui ne ferme jamais, un massage où le bain moussant mousse mieux, une maison où les petites filles sont encore plus jeunes. C'est le Bangkok qui tire le visiteur par la manche, l'interpelle à voix haute et lui

nément, pendant des années, le bordel de cinq cent mille GFs embourbés au Vietnam. Mais nas d'hypocrisie. Ce Bangkok racoleur et dissolu a bien quelque chose de mystérieusement grisant.

Entre le stupre et le béton, quelques casis, pour souffler un peu. Le long d'un klong, au bout d'un soi ou au détour d'un tas d'immondices, des bouffées verdoyantes transportent soudain en ine campagne asiatique. Ici et là, des pagodes à toits en étages et tuiles vernissées cajolent des bonzes couleur safran et crâne gris perle qui s'échiment à arrêter le temps. Sortie d'un songe du bout du monde, la pagode royale, dans sa profusion, est la plus saisissante. Dans ces temples, impossible d'échapper à Bouddha. Bouddha géant couché, Bouddha en or massif, Bouddha d'émeraude qui change de tenue au gré des saisons, Bouddha sobre, Boud-

De l'autre côté du fleuve Chao Phraya, la balade dans la cité

dha chic.

saute au cou. On n'est pas impu- lacustre de Thon Buri laisse deviner le Bangkok de jadis. Le hangyao, «pirogue à longue queue» jouant les hors-bord, file sur l'ean dans une atmosphère d'Asie mystériense et luxuriante. Et là, en observant le visage impénétrable du batelier, on en vient à méditer sur le contraste entre les vociférations de Bangkok et l'impassibilité de ses habitants. Ces derniers, plutôt sympathiques et tolérants, sourient peu, s'extériorisent à peine et ne bronchent jamais.

L'important est de toujours garder la face. Ils peuvent accumuler les bévues, se tromper, vous tromper éhontément : le masque demeure. Si vous vous emportez, on feint de ne pas comprendre : vous passez pour idiot. Comme si Bangkok, par ses bruits et ses débordements, concentrait, exprimait, vomissait les colères et les rancunes de ses citadins. Comme si leur ville criait pour eux.

Par moments aussi, tout bascule chez le voyageur en proie à maladif. Comme si, alors qu'elle une soudaine lassitude dans sa s'enfonce chaque année un peu de la cité. Alors, quan est fatigué de ces bidonvilles avec vue imprenable sur des canaux glauques qui servent d'égout, de pas, Bangkok pressentait que baignoire et d'eau de vaisselle, son âme pour d'affreux nauquand on a sa dose de fumée, de frages appareille ». tintamarre, de portiers-rabatteurs et de touristes qui s'en tiennent au

Bangkok pasteurisé de leur dépliant publicitaire, quand la ville tout entière s'identifie à la mère maquerelle de ces petites filles du Siam qui nourrissent toute une famille avec leur corps frêle et déjà usé, quand on ne supporte plus l'idée de la corruption. des tueurs à quatre sous et de ces milliers de gamins cloîtres dans des usines claudestines, alors Bangkok n'est plus qu'un décor d'opéra brinquebalant qui se prend pour une cité des doges asiatique. A moins qu'elle ne soit vraiment la Venise de l'Orient, gangrenée jusqu'à l'os, et qui ne croit même plus à sa propre nostaigie. Reste, dans ces moments de déprime, à réagir vite. A se régaler d'un plat de riz pimenté an coin de la rue, à prendre le thé dans le vieux bâtiment de l'Oriental-Hotel, à poser un regard buissonnier sur ces femmes asiatiques qui effleurent à peine le sol comme si elles flottaient dans l'air. Reste à se plonger dans la nuit fiévreuse de Bangkok. Redécouvrir le quartier chinois qui tourbillonne 24 heures sur 24. Foncer au marché de nuit de Paturnam, fouler les milliers de « chemises Lacoste » made in France à 20 F qui jonchent le trottoir à côté de faux Cartier et de pseudo Vuitton, et déguster, dans un bistroquet en plein air, le meilleur crabe de sa vie. Assister à un match de boxe thaïe, qui commence par un curieux ballet d'incantations et se poursuit dans un rare déchaînement de violence, tandis qu'une soule surexcitée s'époumone au rythme des coups et des paris.

Enfin, se rendre au temple d'Erawan où les croyants honorent Bouddha dans les ténèbres, alors que des ballerines exécutent dans leurs habits de lumière les graciénses figures de la danse thallandaise. Là, dans un nuage d'encens, de fleurs et de bougies, Bangkok se révèle soudain ellemême, comme un temple offert à is nuit. Un temple cahotique, grand ouvert sur la vie.

Mais dans sa manière d'aimer la vie, de la dévorer, d'en jouer, cette ville a quelque chose de dius dans ses entrailles et du a ses portes coulent les larmes d'une guerre d'Indochine qui n'en finit

## Carnet de voyage

**ACCÈS** 

Bangkok est desservie per une multitude de compagnies aériennes. Un voyage par la Thai Champs-Elysées, 75008 Paris; tél. : (1) 720-86-15) permet d'avoir un avant-goût du pays. Le billet aller/retour coûte 6365 F de sept à quarante-cinq jours et sans modification possible de la réservation. Prix et conditions. identiques sur Air France (119, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris; tél. : (1) 535-61-61).

Cela dit, cette destination illustre fort bien l'imbroglio entre les tarifs sériens officiels et officieux. On trouve donc toute une gamme de vois à partir de 4000 F. (Nouvelles Frontières, Delta, Forum Vovages, Asia, etc.)

Le prix varie en fonction de la durée de validité du billet, des escales de la fréquence des vois,. des possibilités de s'arrêter en cours de route et du lieu de

### **FORMALITÉS**

Passeport valide et pas de visa, sauf pour un séjour de plus de quinze jours. Visa (trois photos + 50 F en espèces) délivre à l'ambassade de Thailande, 8, rue Greuze, 75016 Paris; tél. : (1) 704-32-21, du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 heures. Aucune vaccination exigée. INFORMATIONS

 Office national du tourisme de Thailande : 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris; tél. : (1) 562-86-56 et 562-87-48. Du lundi au vendredi, de

- En Thailande, consultez la TAT (Tourist Authority of Thai- par l'abbé de Choisy.

land); à Bangkok : Ratchadmnoen Nok Avenue: tél. : 282-11-43 - 7; à Chiang-Mai : 135. Praisani Rd: tél.: 235-334: à Phuket: 73-75 Phuket Rd; tel.: 212-213; ambassade de France : 35, Customs House Lane, New Rd; tél. : 234-09-50.

La monnaie thailandaise est le bath: 1 franc = 2,70 baths envi-

Le climat est doux de novembre à février, chaud et sec en mars et avril, chaud et pluvieux de mai à octobre. Température moyenne de 26 degrés. Elle varie, à Bangkok par exemple, de 33 degrés en avril à 16 degrés en

Camaval des fleurs à Chiang-Mai (février), fête du Bouddha de Phra-Baht, à Saraburi (février). La fête de Songkran (avril) marque le nouvel an traditionnel that avec beaucoup d'eau. Cérémonie royale des labours (mai), course de bateaux à Nan (octobre), fête des lumières (novembre), rassemblement des éléphants à Surin-(novembre).

- Thallande, guide touristique, .. Achille : Clarac et Michael Smithies (Duang Kamol Bangkok). Guide M.A., Guide du routard (Asie du Sud-Est). Guide Nouvelles Frontières, Guide Nagel, Guide das cinq continents... Thatlande (Petite planète), la Thailande (Que sais-je?) de Pierre

- Journal du voyage de Siem,

- « Un voyage vers l'Asie »,
 de Jean-Claude Guillebaud (Seuil).

### POINTS FORTS

La Thailande foisonne de sitas intéressants. Il ne s'agit pas ici d'en dresser une liste complète mais de donner des points de

Près de Bangkok, ne pas manquer le marché flottant de Damnoen-Saduak at les vestices de l'ancienne capitale Ayutthaya, qu'on peut gagner par le fleuve Chao-Phaya. Non loin, le palais d'été de Bang-Pa-in at le centre archéologique de Lop-Buri mén-

tent une halte. Plus au nord, une autre ancienne capitale du Siam, Sukkhotai, offre des nuines du treizième siècle, sans douta les plus caisissantes du pays.

A 700 kilomètres au nord de Bangkok, Chiang-Mai, la « Rose du Nord », paisible et attachente avec ses maisons en bois et ses temples à profusion qu'on visite en cyclo-pousse. De Chiang-Mai, on part à la découverte des tribus montagnardes d'origine tibétaine, birmane, ou chinoise. Beaucoup d'entre elles, à force d'accueille des touristes, semblent en mal d'authenticité. Les villages les plus intéressants ne sont donc accessibles qu'ad pedes. On est aux confins de la Birmanie, du Laos et de la Thailande, dans le fameux Triangle d'or, célèbre pour ses champs d'opium, ses trafics,

Le Nord-Est du pays est riche en vestiges khmers. A environ 50 kilomètres de Korat, le temple de Pimai offre un avant-goût d'Angkor. Le Sud, c'est le royaume des plages pour un rapos bien mérité.

ses bandes, ses vraies guerres.

Près de Bangkok, se trouvent Hua-Hin, la plus ancienne station balnéaire de Thailande, agréable et plutôt calme, et Pattaya, plutôt agitée, injustement décriée en raison de ses allures de « Pa-Pong

SUT MOT 3. A 900 kilomètres au sud de Banckok, dans l'océan Indien, l'île de Phuket, avec sa douceur et ses coins paradisiaques, est devenue un des « must » du pays. Sa réputation n'est pas encore usurpée.

L'île de Ko-Samui, dans le golf du Siam, a été jusqu'ici préservée des démons du béton. A l'extrême sud, à 1 300 kilomètres de Bangkok, très belle plage à

### VOYAGISTES

La plupert des voyagistes ins-crivent la Thailande à leur programme (parfois couplée avec la Birmanie). Une liste exhaustive est disponible à l'office du tourisme thailandais. Outre les classiques de Kuoni et Jets Tours, Nouvelles Frontières offre toute une gamme de circuits à des prix particulièrement intéressants. Terres d'aventure (5, rue Saint-Victor, 75005 Paris. Tél.: 329-94-50) propose un périple Thailande-Birmanie qui permet notamment, en marchant, de découvrir certains villages du Triangle d'or qui n'ont pas perdu leur identité. Akiou, (2, rue de la Paix, 75002 Paris. Tél. : 261-58-04) adepte de « l'art du beau voyage », présente un circuit cousu main à l'intitulé évocateur : « Ancien royaume des Khmers et du Siam ». Asia (3, rue Dante, 75006 Paris. Tél.: 326-10-35). invita, dès cet hiver, à découvrir le sud de la Thailande à bord d'une

# **VACANCES-VOYAGES**

## HÔTELS

Montagne

JURA

JOLI JURA VERT Une semaine it comp. 990 F en pension complète (bosson su choix) ou 1/2 pension : 110 F per jour. Animant acceptés. Grand jurdin.

Hostellerie L'HORLOGE RN 78, 39130 PONT-DE-POITTE.

05490 ST-VÉRAN (Hautes-Alpes)

LE VILLARD - Tol.: (92) 45-82-08 Ch. et duplex avec cuisinette 2 à 6 pers. Court de tennis. Tarif spécial juin-sept.

### Provence<sup>\*</sup>

83980 LE LAVANDOU

Un hôtel de charme en bord de mer. Ameublement raffiné. Chambres avec terrasses sur la mer. Piscine dans la roche. Un exquis jardin abondamment fleuri. Entre Saint-Tropez et Le Lavandou. Face aux îles d'Or, calme, cuisine sagement moderne variant selon la pêche et le mar ché. Activités nautiques. Teanis, golfs à

HOTEL ·LES ROCHES FLEURIES » Aignebelle 83980 LE LAVANDOU - T&L : (94) 71-05-07 Telex: 403997

ROUSSILLON - 84220 GORDES Le petit hôtel de charme da Lubéron aux portes de la Haute-Provence. Sa table. Promenades, Piscine. Équitation. Tennis à 3 km. Week-ends et séjours.

MAS DE GARRIGON\*\*\* Tel.: (90) 75-63-22. Accessi: Christians RECH.

VENUSE

HOTEL LA FENICE ET DES ARTISTES (près du Théâtre la Fenice) inutes à pied de la place St-h Atmosphère intime, tout confort.

Prix modérés.

Réservation: 41-32-333 VENISE. Télex: 411150 FENICE 1. Directeur : Donte Apollonio.

**Suisse** 

LAC MAJEUR - L'OCARNO

GRAND HOTEL COMPLETEMENT RÉNOVE. Nouvelle piscine. Tennis. An sein d'un grand parc an centre de la cité, sine soignée. Dir. dès 1985 A. COTTI. Téléphone: 1941/93/33-02-82.

IEYSIN (Alpes vandoises)
1300 à 4 h 30 de Paris par
T.G.V. Lausenne. L'été sur
l'Alpa. Plaisirs au choix : pro-Mini-golf GRATUIT. La qualité de l'accueil suisse

Renseignements et offres:
Office Tourisme CH-1854 LEYSIN.
TEL: 19-41/25/34-22-44

### **TOURISME**

VACANCES A PONEY EN POITOU

Stages enfants centre équestre agréé J.&S. (12 max.). Campagne, prox. ville touristique. Initiation, promenades. poncyski. LA GATINIÈRE

LA ROCHE-POSAY, Tel. (49) 96-18-35.

# Direction faubourg Saint-Germain

Le quartier est sauvé, la flânerie permise.

'ENQUÊTE publique ouverte à l'occasion de la mise en application du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIe arrondissement étant close depuis deux mois et le dossier soumis à l'aval des autorités compétentes, on peut désormais en fixer les limites définitives : il s'agit de la partie de l'arrondissement comprenant le faubourg Saint-Germain, sorte de zone franche s'étendant de la Seine au mont Parnasse, où seuls émergent le dôme des Invalides et les flèches néogothiques de i'église Sainte-Clotilde.

Le faubourg Saint-Germain est né au-delà du bourg qui s'est constitué à l'ombre de Saint-Germain- des-Prés et développé sous les Bourbons en absorbant le domaine rural de l'Abbaye, celui de l'université dit du « Préaux-Clercs » et les jardins de la Reine-Marguerite le long de la Seine.

En 1662, tout fut loti, et de nombreuses communautés reli-gieuses s'y établirent, précédant de quelques décennies les « gens de qualité » qui abandonnèrent le Marais après que Louis XIV eut choisi de vivre à Versailles et de faire élever les Invalides sur la route même de sa nouvelle résidence.

En dehors de cet hôtel royal des Invalides, certainement le plus bel ensemble monumental de Paris, dont le dôme et l'église dite « des Officiers » furent construits en quatre ans par Jules Hardouin-Mansart (bel exemple que devraient méditer nos modernes urbanistes), le noble faubourg, qui captiva Balzac et fit rêver le jeune Marcel Proust, possède encore sur ses 194 hectares, cent cinquante hôtels élevés, pendant tout le cours du XVIIIe siècle, par des architectes qui s'appelaient Boffrand, Robert de Cotte, Brongniart ou Antoine.

Entourées de grands parcs aux arbres centenaires, de jardins publics ou privés qui font du VII<sup>e</sup> arrondissement l'espace le moins construit de Paris, ces demeures aristocratiques ouvrent leurs portails majestueux sur des cours davées à l'ancienne où stationnent les voitures ministérielles, car l'État a pris la relève des anciens propriétaires, et si ces nouvelles affectations n'ont rien ajouté au charme de ces vieilles maisons, elles ont au moins le mérite de les soustraire définitivement à la convoitise des promoteurs (1).

A côté de ces témoins d'un art de vivre aujourd'hui disparu, le faubourg Saint-Germain peut du VII arrondissement : - C'est s'enorgueillir de posséder de très parce qu'il conserve, dans son nombreux monuments et des ensembles historiques prestigieux, à commencer bien sûr par le exceptionnelles, et parce qu'il



Palais-Bourbon, en passant par continue de proposer un certain art de vivre et de construire qu'est apparue à tous aujourd'hui la nécessité de sa sauvegarde et de sa mise eπ valeur. »

C'est donc maintenant chose faite, le faubourg Saint-Germain sera sauvé, heureuse décision qui marque le terme d'une procédure qui a duré plus de quinze ans.

### Atteinte à l'esthétique

L'origine de toute l'affaire, remonte aux années 50, on la trouve dans une chronique du Figaro où Guermantes, c'est-àdire Gérard Bauer, s'indignait à juste titre qu'on ait pu accorder au ministère de l'agriculture l'autorisation d'élever dans la rue Barbet-de-Jouy, ouverte en 1838 et toute bordée de jardins et d'hôtels d'époque Louis-Philippe ou Napoléon III, un immeuble de bureaux d'une laideur agressive, haut de neuf étages et ce, dans une rue où il avait été spécifié qu'il ne serait pas construit de bâtiments supérieurs à 16,50 mètres.

Cette atteinte à l'esthétique d'un site qu'on pensait préservé détermina les élus de l'arrondissement, M. Frédéric-Dupont en tête, à mener une lutte serrée pour obtenir que le VIII soit désormais protégé contre de pareils manquements aux règles édictées. Ils allaient y être providentiellement aidés par l'adoption, le 4 août 1962, de la loi dite loi Malraux créant des secteurs sauvegardés dans des quartiers dont le Marais reste l'exemple le plus célèbre, un plan de sauvegarde et de mise en valeur devait établir un ensemble de servitudes. s'accompagnant d'un volet opéra-

Le 7 mai 1969, la commission municipale des sites émettait le vœu que la plus ancienne partie du VIII arrondissement, c'està-dire le faubourg Saint-Germain. soit classée en secteur non opérationnel et, le 13 octobre suivant, M. Leclaire, architecte en chef nationaux, était chargé d'une mis-

s'établirent dans le bourg Saint-Germain. Trois siècles plus tard. le bourg est devenu fanbourg, la fête a supplanté la religion.

En 1662.

sion d'étude afin de préparer le

Après treize aus d'études préparatoires, de tergiversations, de renvois en commission de travail, de questions orales ou écrites, satisfaction était enfin donnée aux habitants du VIII arrondissement pour que les limites définitives du secteur concernant 28 000 âmes soient ainsi fixées : rue de Constantine, rue de Grenelle, boulevard de Latour-Maubourg, avenue de Tourville, boulevard des Invalides, place du Président-Mithouard, un tronçon de l'avenue de Bretenil, les rues Eblé, Masseran, Maurice-de-la- Sizeranne, Sèvres, des Saints-Pères et le quai Voltaire.

Elles sont maintenues dans le très copieux rapport de présentation (il comporte deux volumes de soixante pages chacun) soumis à l'enquête d'utilité publique et qui n'a pas donné lieu à d'importantes modifications. Il comporte trois objectifs principaux : maintien de des bâtiments civils et des palais la fonction résidentielle dans son importance et sa diversité; protection et réanimation du centre historique qu'il convient de res-taurer en évitant la transformation sociologique des quartiers, et en sélectionnant les activités tout en favorisant l'animation urbaine; enfin, amélioration du cadre de vie en adaptant les équipements sociaux aux besoins de la population et en développant les espaces verts publics (2), tout en protègeant les espaces verts

Enfin, et c'est la partie la plus délicate du plan de sauvegarde puisqu'elle touche à la propriété privée, sept secteurs d'aménagement d'ensembles ont été prévus pour favoriser la mise en valeur des édifices intéressants. Il s'agit du secteur de l'Institut géographique national (flot Saint-Dominique-Grenelle-Bourgogne-Constantine), du secteur Mailly-Nesle (îlot quai Voltaire, rue de Beaune, Lille et Bac), du secteur Laennec (l'hôpital devant, dans un avenir qui n'est pas encore pré-cisé, être transféré dans un établissement neuf aux instaliations plus modernes, ce qui permettrait la restauration complète des bâtiments anciens), le secteur de la fontaine de Grenelle (celle-ci étant actuellement écrasée à sa gauche par un immeuble trop haut), le secteur de la gare d'Orsay, dont l'aménagement se justifie par les répercussions qu'entraînera l'installation du Musée du vingtième siècle, le secteur Saint-Thomas-d'Aquin pour lequel on se limiterait à dégager les façades sur jardins des immeubles bordant les rues, ce qui permettrait l'accès aux anciens bâtiments conventuels des Jacobins, enfin, le secteur Comailles, constitué entièrement d'espaces non

Tout cela ne se fera pas d'un coup de baguette magique, et cer-tains de ces objectifs paraissent d'une approche délicate, mais il fallait que le plan de sauvegarde du VIII arrondissement fût enfin adopté, et qu'ainsi le faubourg Saint-Germain, héritage presti-gieux du XVIII siècle, puisse rivaliser désormais et de façon définitive avec les trésors tant réalisé un siècle avant lui.

### ANDRÉE JACOB.

(1) Pour ceux que l'histoire du VIIe arrondissement intéresse, la Société d'histoire et d'archéologie du VIII a publié, à l'occasion de cinq expoville a public, à l'occasion de cinq expositions, de très précieux catalogues qui sont de véritables monographies. Certains sont malheureusement épuisés, mais la Rue de Varenne, la Rue de Lille, et la Rue Saint-Dominique sont encore disponibles à la délégation d'action activitude Pacié A rue Inlesd'action artistique de Paris, 4, rue Jules-Cousin, tél.: 272-93-41 aux prix respectifs de 70, 80 et 120 francs.

(2) C'est ce qui a été fait pour le jar-din des Filles-de-la-Charité, rue de Babylone, devenu jardin public en 1978.

# Grands et beaux boulevards

Leur histoire est racontée au musée Carnavalet.

ERSONNE ne pouvait mieux que M. de Montgolfier, conservateur en chef du Camavalet, assisté de ses collaborateurs, présenter, grâce à une connaissance approfondie de l'histoire de Paris et à un fonds d'une exceptionnelle richesse, une exposition aussi complète et aussi passionnante que « les Grands Boulevards » qui vient d'ouvrir ses portes dans le musée de la rue de

Les Grands Boulevards (le Monde du 13 mars 1976), qui ne sont plus vraiment à la mode, mais qui restent un lieu indispensable à l'animation de la capitale, ne doivent rien à Haussmann, mais tout à Louis XIV. C'est, en effet, le Roi-Soleil qui décidait en 1670 de faire aménager au nord de Paris, tout le long de la rive droite, sur les anciens fossés de Charles V, une longue promenade, le Nouveau Cours, qui serait prolongée jusqu'à la poterne Saint-Louis (l'actuelle rue du Pont-aux-Choux) après qu'on eut nivelé et comblé las fossés de Louis XIII, dits les « Fossés jaunes ». C'est aussi le roi qui faisait élever sur le Nouveau Mail parisien les deux superbes arcs de triomphe que sont les portes Saint-Martin et Saint-Denis.

Le nouveau cours, qui allait pren-dre le nom de Boulevards (de l'aliemand Bohlwerk, qui désignait à l'origine le terre-plein d'un rempart), ne tardait pas à devenir la plus belle et la plus appréciée des promenades de la capitale, avec ses cinq rangées d'arbres séparées par des allées sablées, où se pressait chaque jour une foule de promeneurs attirés par de nombreux cabaretiers, des marchands de limonade ou de pâtisseries et aussi par des bateleurs sur leurs tréteaux. En 1781, sous le règne de Louis XVI, Sébastien Mercier écrivait dans son Tableau de Paris : ๔ ... Rien n'est comparable en Europe à cette rue estueuse et charmante qui va de la place Louis XV à la place

l'abbave du Pentémont ou l'ancien hospice des Incurables

(actuellement hopital Laennec)

pour finir par Saint-Thomas-

d'Aquin, véritable église parois-

siale du noble faubourg, ou encore

la fontaine des Quatre-Saisons,

dont Bouchardon a fait un

chef-d'œuvre, plus monumental

Enfin, de simples maisons à la

dénature délicate et d'harmo-

nieux alignements de façades

achèvent de donner à ce quartier,

malgré les bouleversements que

lui fit subir Haussmann en per-

cant le boulevard Saint-Germain

et en entreprenant le boulevard

Raspail, une grâce et une élé-

gance incomparables. C'est ce

que dit M. Leclaire dans le très

remarquable rapport qu'il a pré-

senté pour le plan de sauvegarde

parcellaire, ses rues et son domaine bâti, des qualités assez

on'utilitaire.

il est vrai que les Boulevards étalent devenus un lieu de résidence de bon ton. On y avait élevé de fastueux hôtels pour une aristocratie de grands seigneurs et de gens de robe. Le maréchal de Richelieu n'avait-il pas donné l'exemple en faisant construire son gracieux pavillon de Hanovre (2) ? De chaque côté d'une chaussée aux larges pavés arrosés chaque jour et entiè-rement bordée d'arbres, on vit s'élever peu à peu de jolies maisons de plaisance, certaines de style grec ou chinois, des « folies » enfouies dans de vastes jerdins, de nom-breux théâtres et des cafés, dont la mode se répandit rapidement.

La prédilection, l'engouement pour les Boulevards ne cesserent de croître, et la Révolution ne leur croître, et la revolucion ne leur porta pas atteinte, bien qu'on renoncât à y construire des rési-dences luxueuses et qu'on laissât à l'abandon les belles demeures du Siècle des Lumières ; on y vit même proliférer une étonnante concentration de théâtres petits et grands, de cafés et de commerces de toute



Sous le Directoire, le Consulet et l'Empire, l'attrait pour les Boule-vards ne se démentit pas, bien au verto le se dementir pas, bien au contraire, puisque toute une société avide de plaisirs et délivrée des affres de la Terreur se donnair rendez-vous dans les établissements à la mode qui, du Caffé Godet au Jardin turc, de Frascati aux Bains chinois, du Caffé de Paris au célèbre perma de Tentei dessi des les contraits de la contrait de perron de Tortoni, dont la vogue persista jusqu'à la fin du dix-neuvième siècle, jalonnalem tout le parcours allant du boulevard du Temple au boulevard de la Madeeine, de la porte Saint-Antoine au

Mais la grande, la glorieuse époque des Boulevards reste sans conteste celle qui s'étendit du règne de Charles X à l'avant-guerre 1914-1918, où tout se passait comme l'a dit Balzac « sur un petit territoire qui allait du faubourg Montmartre à la chaussée d'Antin ». C'est sur les rives de ce fleuve d'asphalte que se coudoyèrent longremps tout caux qui avaient un nom à Paris dans la presse, les arts, les lettres ou les affaires, et que le Parisien allalt devenir le « boulevardier », symbole d'un art de vivre aujourd'hui dis-

C'est toute cette histoire, intime ment liée à celle plus grande de Paris, qui nous est contée au musée Camavalet, où on peut suivre le par-cours du célèbre omnibus Madeleine-Bastille, dont un modèle réduir mais d'une exactitude exemplaire figure en bonne place à l'exposition parmi les cinq cents couvres d'art ou documents, pein-tures, dessins, estampes, affiches, photographies enciennes et récentes, petites sculptures, qu'on y a rassemblés pour la joie du visiteur et qui ont tous été puisés dans le fonds exceptionnellement riche

salles récemment rénovées au rezde-chaussée, l'exposition, à la fois topographique, chronologique et thématique, nous fait assister à la naissance, aux développements et aux transformations des Grands Boulevards, dont chacun est décrit avec ses particularités. On y évoque leurs activités multiples, les cafés, les restaurants dont la renommée avait franchi les frontières, la presse, le commerce et aussi, et surtout, les soectacles qui furent la gloire des Boulevards. Certains théâtres où se jouèrent des pièces. célèbres subsistent encore, à commencer par le plus ancien d'entre eux : le Théâtre des variétés construit en 1807 et sauvé de justesse il v a dix ans.

Présentée dans une suite de

Enfin, si le visiteur est accueilli dès la première salle par le très beau portrait que Célestin Nanteuil grava de Louis XIV, créateur des Boulevards, il pourra s'arrêter avant de quitter l'exposition devant celui que Madeleine Lemaire, artiste mondaine de la Belle Epoque, peignit de Réjane, qui, elle, en fut la reine incontestée durant près de cinquante ans.

(1) - Les Grands Boulevards ... musée Carnavalet, 23, rue de Sévigne, jusqu'au 30 octobre, de 10 heures à 17 h 40, tous les jours, sauf le 15 août. (2) Le pavillon de Hanovre, entière-tent démonté en 1934, a été réédifié dans le parc de Scerne.

quatre écrivains et

mado, Fuei

Cotions et vioret drie

---

• :

.

offins de la semair MANCHE + AOUT amilliards de dollars 🔳 -- -- Ve 5-4 - 4-22 - 1981 ≱و∸ي" ي Series of the series 30 T 2 2435 - 25 - 2 Tout

Aller and the second of the se due to the transfer of the tra AND COS TOTAL AND THE STATE OF The Ces With the care to the second se et donc prendre le café A Should

12420 FE --Manager Cars a in the second se Temporary To Service S A STATE OF THE STA To the same

See the second of the second o TUCA & ICMUJ induieme Colonne Special Commence of Specia

Marie d'avaion de a la constant de sacraça pour-County to save the property of the eraves - Erars-Unis, Proca-

DO-1/200 100000

Fanto

F. - tran FS3, 20 humoris.

C - #1

-- la ;

C 4770

C. 3---

--e: au

حضرات

Mart

Fi - 7: 2:\*\*

AI 20

4378 50

Tituti oe

ج ج ن

Se 500

2"S D4



# Amado, Fuentes, Yacine, Sciascia

Quatre écrivains et leur pays. Climats, odeurs, sensations...

ACINES .. c'est l'aventure d'un grand écrivain et du nourrissant son œuvre. L'aventure presque amoureuse, car dans cette série qui commence le 8 août sur TF1, les quatre hommes mis en scène doivent leur plaisir d'écrivain au peuple qui les entoure. Des cangaceiros racontés par Jorge Amado aux éclopés du théâtre de Kateb Yacine, les personnages de cette littérature du Sud ne ressemblent ni aux héros ni aux anti-héros méthodiquement analysés dans les essais sur le roman. Ils sont de chair et d'os et se croisent tous les jours dans les lagunes de Salvador ou la médina

territorion de Ale entrated in the self-entrated in the self-entrated and self-

Gran and Transfer

c: ch is clobbed

TI IE BAT BEES VE

the entite partie land

n Dien Ce Attiebel

the control of all only the property of the pr

The en value of the

Les frammagnas

continue Bourges

Par encour

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the su

etter ne to being athere of a

neight a sector of

Co train the

Part Telephone

- 45 mm

g.- -- 15 16 16

i mar in arigin by 12 Jan 1995 120 GBG

26 A the Sense

F 41 7 12 17

经分配分额 黨

da Normalia

A NORSE JAT

1.1

\*\* 783

tiet in the section

-----

. - .

and the second

Là, l'écrivain pose sa plume et s'éclaircit la voix. La « tchatche » mais aussi la langueur des Orientaux retrouvent leur pouvoir de séduction sur les lèvres de Jorge Amado (Brésil), de Carlos Fuentes (Mexique), de Kateb Yacine (Algéric), de Leonardo Sciascia (Sicile). - J'ai voulu saisir les émotions, les vibrations d'hommes prosondément intégrés dans un pays », explique Claude Fléouter, le réalisateur de trois de ces émissions. Dominique Colonna ayant réalisé le film consacré à l'Algérie.

Les scènes de la vie quotidienne se mêlent aux interviews et aux dialogues improvisés. Le clivage s'estompe entre l'univers romanesque, la mémoire du peuple et son actualité : racines ancrées tant dans les arides collines siciliennes que dans la nostalgie d'un regard ou la musique d'une chanson.

### **Emotions et vibrations**

L'investigation diffère selon la personnalité et l'origine de l'écrivain. Avec Jorge Amado, tout semble se passer sous le charme du naturel, mariage de l'intelligence et de la sensibilité, éclairant les mystères et les apparentes contradictions : - Les gens aiment rire à Bahia. Les injures deviennent des mots d'amour, d'amitié... Les putains, ce sont des êtres humains, nostalgiques... Putain, mais je vous dis ça... comme on dit : mon frère. •

Au Brésil, les racines sont partout, dans les maisons, sur les marchés. La sensualité règne entre mer et soleil. Reste à tombe pas du ciel, il faut l'arracher, surcueillir les sensations, à les filmer. tout dans notre pays. Alors sa poésie se L'image illustre ainsi constamment le dis-L'image illustre ainsi constamment le discours. La caméra s'attarde sur mille gestes et regards lourds de symboles. Elle gestes et regards lourds de symboles et le gestes et regards lourds de symboles. Elle gestes et regards lourds de symboles et le gestes et regards lourds de symboles. Elle gestes et regards lourds de symboles et le gestes et regards lourds de symboles. Elle gestes et regards lourds de symboles et le gestes et le gestes et le gestes et le gestes et regards lourds de symboles et le gestes e

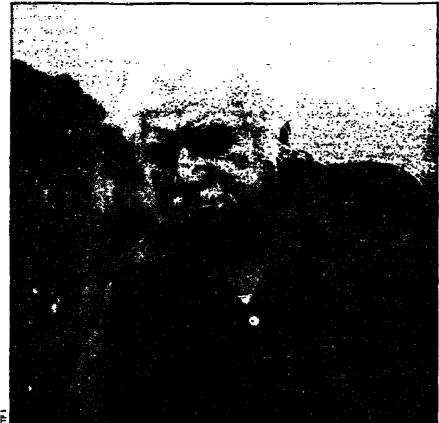

Jorge Amado.

à fleur de peau, mais aussi fouiller, presque chiner, au-delà de l'immédiat.

De Leonardo Sciascia, on découvre un personnage strict, assez discret et peu familier des médias. Sans exclure le climat et les odeurs particulières de l'histoire sicilienne, son approche des événements et des personnes se révèle presque méthodologique, fruit d'un travail plutôt que d'un partage de sensations. L'émission prend ainsi l'allure d'un reportage dont un écrivain ferait le commentaire, truffé d'interviews et des harangues de cantastore, ces troubadours modernes qui dévoilent leur vision du monde sur les places des villages.

veut politique. Il a choisi le théâtre pour sait se poser tout simplement sur les gens, 1971 dans les endroits les plus reculés de 22 h 05.

l'Algérie. Des extraits de ses pièces, Mohamed, prends ta valise ou l'Homme aux sandales de caoutchouc, tissent la trame de son portrait.

Enfin, avec Carlos Fuentes, « il a fallu se battre pour faire un film de spectacle, séduisant ., raconte Claude Fléouter. Parce que les relations ont été moins libres, le Mexique étant un pays où la corruption est une des lois non écrites. » Le dialogue s'instaure grâce aux témoignages, interviews de paysans ou de vieilles femmes encore zapatiste.

Une série d'émissions littéraires à spectacle, c'est bien l'objectif que l'équipe de réalisation a tenté d'atteindre. Et même si les écrivains ne s'intéressent à aucun Kateb Yacine donne le ton dès le pre- des clichés traditionnellement exotiques mier instant du film : « La liberté ne et envoltants, on partirait bien pour leur soleil.

### **CATHERINE YOURNOU.**

## Samedi

8.00 Bonjour la France. 9.00 Mode d'emploi/Initiatives.

10.00 Musicalement. Euro-jazz, avec Eddy Louis, Jeff Gardner, Jack Dieval...

11.15 Croque vacances (et à 13 h 45 et 15 h 45). Dessins animés, variétés, infos-magazine...

11.50 La séquence du spectateur.

12.35 De port en port.

*TELEVISION* 

FRANCAISE

13.00 Journal.

14.20 Série : les Bannis. 15.10 Casaques et bottes de cuir, magazine du cheval.

16.15 Temps X : Astrolab 22.

16.40 Jeu : Enigmes du bout du monde. 17.35 Série : La dame de Monsoreau.

18.35 SOS Animaux.

18.50 Magazine auto-moto 19.15 Jeu : Anagram.

19.40 Les vacances de Monsieur Léon.

20.00 Journal.

20.35 Tirage du Loto. 20.40 Au theâtre ce soir : Tango Valentino.
D'Aldo Nicolaj, adapt. P. J. Laurant, mise en scène : M. Bertay.
Réal. : P. Sabbagh, svec J. Holt, K. Adamov, J.-F. Poron.

Emma, semme vieillissante, autresois admirée, habite seule avec sa domestique, Hermine. Devenue une mythomane aigrie, victime de ses affabulations, elle rencontre un jour un jeune inconnu qui lui apporte un autre univers. Emma

22.05 Nuits vagabondes (ct à 22 h 25).

La voix délicieusement chaude de Roger Gicquel commente nos beaux paysages de France. Fictions express, Trans-

hémisphères express, Pacific Express.

11.25 Journal des sourds et des malentendants. 11.45 Document : Des métiers dangereux et spectaculaires. Démolisseur de buildings.

12.45 Journal.

13.35 Série : Lou Grant.

14.30 Sports été. Aviation sportive, à Salon-de-Provence; Athlétisme: mee-

ting de Londres ; Hippisme : saut à Dinard. 18.00 Le megazine été.

1 + 1 = 3 (politique de l'enfant unique en Chine) : école des cannes (les enfants aveugles) ; enquête en dessous de tout (des soutiens-gorge aux porte-jarretelles).

18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres.

19.15 Informations régionales. 19.40 Feuilleton : Permis de construire.

20.00 Journal. 20.35 Variétés : Chantez-le moi.

de J.-F. Kahn, réal J. Samyn. Roule, roule, train du plaisir, avec Perrette Souplex, Jacqueline Danno, Cathy Albert, Gilbert Bécaud et beaucoup

d'autres.

Rock n'roll graffiti, avec les Rolling Stones, Christophe, Dionne Warwick, Sheila, Stevie Wonder et Little Richard; The other side of Nashville (nº 2), avec Carl Perkins, Johnny Cash, Bob Dylan, Kris Kristofferson...; rock à Athènes : des extraits du premier festival de rock d'Athènes.

23.10 Journal.

# Les films de la semaine. Le palmarès de Jacques Siclier. ... GRAND FILM

mouvementé, à faire frémir, se terminant

à New-York sur un grand morceau de

Film français de Pierre Fabre (1979),

Deux copains, qui préfèrent la flânerie

et le bricolage au travail, s'emmélent

dans leurs histoires sentimentales.

Charmes d'un Paris populaire, réalisme

poétique à la Jacques Prévert, pour une

comédie sur la nouvelle vie de bohème.

Tout dépend des filles ■

avec J.-L. Bideau, J.-P. Sentier. FR 3, 20 h 35 (90 mn).

### **DIMANCHE 4 AOUT**

Mille milliards de dollars ■ Film français d'Henri Verneuil (1981), avec P. Dewaere, M. Ferrer. TF 1, 20 h 35 (135 mn).

Un journaliste s'attaque à la puissance d'une multinationale. Henri Verneuil a pris des risques ambitieux. Tant mieux car son récit, qui frôle la politique et comprend des éléments romanesques, est fermement conduit. Avec des acteurs célèbres dans de bons rôles.

### Venez donc prendre le café chez nous 🛢

Film italien d'Alberto Lattuada (1970), avec U. Tognazzi, A. Goodwin (v.o. sous-titrée). FR 3, 22 h 30 (95 mn).

Un fonctionnaire s'introduit dans la maison de trois sœurs qui ne sont ni jeunes ni belles mais riches. Il en épouse une et « associe » les deux autres à sa vie conjugale. Critique cruelle d'un milieu provincial, et lourde farce sur la virginité prolongée confrontée à l'érotisme. Tognazzi en ordonnateur des fantaisies

### **LUNDI 5 AOUT**

### Cinquième Colonne

(1942), avec R. Cummings, P. Lane. (N.) TF 1, 20 h 35 (100 mn). Un employé d'une usine d'aviation de

Film américain d'Alfred Hitchcock

Los Angeles, accusé de sabotage, pour-

suit le vrai coupable - un espion alle-

mand — à travers les Etats-Unis. Propa-

**MARDI 6 AOUT** 

### Marty ■

Film américain de Delbert Mann (1954), avec E. Borgnine, B. Blair. (N.) A2, 20 h 35 (90 mn).

Un garçon boucher du Bronx, rustaud sans séduction, rencontre au bal une institutrice qui fait tapisserie et se croit laide. Tranche de vie adaptée de la télévision (pour laquelle travaillaient le scénariste Paddy Chayefski et le réalisateur Delbert Mann) qui passa, il y a trente ans, pour du réalisme social, antihollywoodien. Palme d'or du Festival de Cannes 1955 et autres récompenses. Voir ce qu'il en reste.

### Fantomas se déchaîne

Film français d'André Hunebelle (1965). avec J. Marais, L. de Funès.

FR3, 20 h 35 (95 mn).

humoristiques du « génie du crime » avec lui.

gande patriotique et voyage transformé en bandit qui ne tue pas. Les gags et les acrobaties du premier film se répètent. Et si quelqu'un se déchaîne, c'est Louis de Funès en commissaire

### **JEUDI 8 AOUT**

Le tigre sort sans sa mère Film franço-italo-allemand de Mario Maffei (1968), avec R. Hanin, M. Lee.

A2, 20 h 35 (100 mn). Un agent secret français lutte à Berlin et ailleurs contre une organisation asiatique qui veut provoquer une guerre entre les Russes et les Américains. On s'amusait quand Chabrol racontait, à sa manière, les exploits du « Tigre ». Hélas ! ce film est sinistre.

### **VENDREDI 9 AOUT**

Film français de Jacques Tati (1970), avec J. Tati, M. Kimberley.

A 2, 22 h 55 (95 mn). Monsieur Hulot, inventeur d'une voi-

ture de camping, accompagne le proto-Salon automobile d'Amsterdam. Comédie burlesque sur les difficultés de la circulation, le culte moderne de la voiture et le comportement des conducteurs et des passagers. Une observation très juste, très fine, de la vie quotidienne et du symbole de la société de consommation. Hulot assiste en témoin à des embouteillages et des carambolages. suit son chemin de poète sur le trajet Suite des aventures spectaculaires et Paris-Amsterdam. Il faut faire le voyage

# RÉCIONS

ANTENNE

18.00 World games à Londres.

Compétition internationale pour les sports non-olympiques.

19.10 Dessin animé : la Panthère rose.

19.15 Informations régionales.

19.40 Coups de soleil. 19.55 Dessin animé : Il était une fois l'homme.

20.00 Feuilleton : Comment se débarrasser de son patron ? Réal. M. Zinberg; avec Rita Moreno, Rachel Dennison...

Trois secrétaires de choc, belles, jeunes et follement drôles. vivent ensemble, travaillent pour la même société, suppor-tent des patrons abusifs... dont elles voudraient se débarrasser. Tiré d'un film à succès de la 20th Century Fox, •9 to 5 ». Agréable.

20.35 Boulevard du rire.
Emission de J.-L. Tribes. Prés. Victor Lanoux.
Cinquième émission d'une série de huit dont la qualité des scènes de plateau dépend des invités présents. On regrette toujours la sausse cordialité des acteurs et des chanteurs réunis autour d'une table. Quelques bons moments quand même! Cette semaine, des extraits de spectacles de Guy Bedos, Zouc. Rosine Cadoret, Kelvin Dumour, Claude Nou-

garo... 21.35 Journal. 21.55 Feuilleton : Dynastie. Suite des aventures d'une famille américaine.

22.40 Au nom de l'amour. Emission de Pierre Bellemare. 23.00 Musiclub.

· Sonate pour violoncelle et piano · de R. Strauss, interprétée par A. Navarra, violoncelle, et E. Kilcher, piano.

# PÉRIPHÉRIE

• RTL, 20 h, Columbo : 21 h 45, Série : La fureur des anges. • TMC, 20 h, Série : Ellis Island ; 20 h 55, La photo mystère ; 21 h, Série historique : Elizabeth R : 22 h 40, Concours de boules • à la provençale - ; 22 h 50, Les carnets de la Côte. • RTB, 20 h, Planète vivante; 20 h 40, Drôle de frimousse, film de

Stanley Donen; 22 h 20, Europe à gogo. TSR, 20 h 5, Série (au choix des téléspectateurs); 21 h, Shogun;
 22 h 35, Journal; 22 h 50, Sports; 23 h 20, Etoile à matelas; 0 h 20,
 Psychose, phase 3, film de R. Marquand.

|                         | Dimanche<br>4 août                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lundi<br>5 août                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mardi<br>6 août                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TÉLÉVISION<br>FRANÇAISE | 8.00 Bonjour la France. 9.00 Emission islamique. 9.15 A Bible ouverte. 9.30 Orthodoxie. 10.00 Présence protestante. 10.30 Le jour du Seigneur. 11.00 Messe en la cathédrale de Saint-Lazare d'Autun (Saôno-et-Loire). Préd. Mgr Le Bourgeois. 12.00 Feuilleton: Arnold et Willy. 12.30 Dessin animé: Tom et Jerry. 13.00 Journal. 13.25 Série: Agence tous risques. 14.20 Sports dimanche vacances.  Automobile: Grand Prix d'Allemagne de F I; tiercé à Deauville: sports équestres: Grand Prix de Dinard. 17.30 Les animaux du monde. 18.05 Série: Guerre et Paix. 19.00 Reprise: Infovision.  Durant tout l'été, TF I rediffuse les meilleurs sujets de ce magazine. Aujourd'hui: Pérou, Sentier lumineux, horizon obscur; la fuite des cerveaux; rien ne se perd. 20.00 Journal. 20.35 Cinéma: Mille milliards de dollars. Film de Heuri Verneuil. 22.50 Sports dimanche soir.  L'actualité sportive du week-end. 23.20 Journal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.15 ANTIOPE 1.  11.45 La une chez vous. 12.00 Jeu : le grand labyrinthe. 12.35 De port en port. 13.00 Journal. 13.45 Choese vues : V. Hugo, lu par M. Piccoli. 13.55 Croque-vacances (et à 16 h 30).  Dessins animés, variétés, bricolage 14.30 Les choses du lundi.  Les falences de France. 15.40 Chellenges 85. 16.10 ANTIOPE 1, jeux. 17.30 La chance sux chansons. 18.10 Mini-journal pour les jeunes. 18.20 Série : Ardéchois Cosur fidèle. 19.15 Jeu: Anagram. 19.40 Les vecances de Monsieur Léon. 20.00 Journal. 20.35 Cinéma : Cinquième colonne.  Film d'Alfred Hitchcock (cycle Hitchcock). 22.15 Les ateliers du rêve, ou les grands studios de cinéma dans le monde.  Nº 6 : L'Egypte, le murmure de la passion, une enquête de Y. Sherif Rizhalls, réal : R. Bellet, présentée par Jeanne Morean:  Images de l'Egypte contemporaine à travers son cluéma, ses metteurs en scène, ses actrices. Interviews de grandes comédiennes égyptiennes : Souad Osni, Azar el Hakim et Yousra. On évoquera aussi le réalisme de Youssef Chahine. 23.10 Journal. 23.25 Choses vues : V. Hugo, ku per M. Piccoli.                                                                                                                                                                                                                       | 17.30 La chance aux chansons.  18.05 Mini-journal pour les jeunes.  18.15 Série : Ardéchois Cour fidèle.  19.15 Jeu : Anagram.  19.40 Les vacances de Monsieur Léon.  20.00 Journal.  20.35 Haroun Tazieff raconta « an » Terra.  Hymne aux volcans, réal : JL. Prévost (Rediff.)  Nº 6. Les volcans: la première partie d'une série de deux reportages consacrés aux volcans – le Kituro, le Niragongo, l'Erebus, l'Erta Ale — au Zaire, ex-Congo beige. Le célèbre vulcanologue tente de comprendre les phénomènes éruptifs.  21.30 Bye Bye Show-biz.  Le Grand Magic Circus, spectacle de Jérôme Savary, avec M. Hefter. M. Lombard. A. Balte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ANTENNE 2               | 10.10 Informations et météo. 10.15 Les chevaux du tiercé. 10.40 Récré A 2. 11.10 Gym tonic. 11.45 Série : Le bar de l'escadrille. 12.15 Jeux de bandea. 12.45 Journel. 13.15 Il était une fois le cirque. 14.10 Série : Switch. 15.00 Série : Cette terre si fragile. N° 2: Pantanal, réal. F. Rossif. Une immense prairie marécageuse au Brésil. 15.55 Téléfism : Marchands de rêve (1º partie). D'après H. Robbins, réal. V. Sherman (redif.). L'ascension « météorique » d'un producteur de cinéma aux Etats-Unis. 17.35 Les carnets de l'aventure. « Patagonie force 10 » (aventures au fond d'un fjord avec des marins et des alpinistes). 18.30 Stade 2. 19.30 Sárie : Casse-noisette. Gags et humour anglais. 20.00 Journel. 20.35 Jeu : La chasse aux trésors. A Sri-Lanka, avec des candidats parisiens. Enigmes et aventures. Jungle et éléphants. 21.45 Sports : Catch à Argenteuil. 22.15 Harlem nocturne : Mister Ra. F. Cassenti, prod. INA.  Mystères autour d'une des grandes figures du jazz depuis une trentaine d'années. Le musicien « free » prophétise comme à son habitude. Le réalisateur frank Cassenti tente de percer les énigmes millénaristes de Mister Ra. Des extraits de concarts, un portrait délicat d'un se monstre sacré ». 23.05 Journel. 23.40 Bonsoir les cips. | 6.46 Télémetin.  11.45 Récré A2.  12.00 Journal et météo.  12.10 Jeu: L'académie des neuf.  12.45 Journal.  13.35 Série: Magnum.  14.25 Aujourd'hui la vie.  Le Monaco des Monégasques (le quotidien d'un pays grand comme un mouchoir de poche, au-delà du prince, du tourisme et des banques).  15.25 Série: Les douze légionnaires.  15.55 Sports été.  Natation, à Sofia ; sports équestres à Dinard.  18.00 Récré A 2.  Wattoo-Wattoo ; Teddy ; Winnetou.  18.40 Flash info.  18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres.  19.15 Informations régionales.  19.40 Feuilleton : Permis de construire.  20.00 Journal.  20.35 Opéra : le « Ring » du centenaire de Richard Wagner.  « Siegfried », mise en scène P. Chéreau, dir. P. Boulez. Réal.  B. Larg. Avec M. Jung, H. Zeidnik, D. McIntyre (en liaison avec Franco-Musique, en stéréo).  Le « Ring» du centenaire se poursuit avec Siegfried, deuxième « journée » et troisième opéra du cycle. C'est, toutes proportions gardées, le maillon feible : Wagner y a un peu trop de choses à dire, et pas assez à montrer.  Si Pierre Boulez, imperturbable, tire son épingle du jeu, Patrice Chereau a du mal à peupler l'espace ; cette mise en scène quelque peu déchamée — encore une fois, toutes proportions gardées! — offre tout de même quelques grands moments.  0.30 Journal. | 6.45 Télé matin. 10.30 ANTIOPE 11.45 Récré A 2. Poochie : les petites canailles. 12.00 Journal et météo. 12.10 Jeu : L'académie des neuf. 12.45 Journal. 13.36 Série : Magnum. 14.25 Aujourd'hui la vie. Les stars : Albert Préjean et Raymond Souplex. 15.25 Série : Les douxe légionnaires. 16.55 Sporte été. Billard aux Pays-Bas : natation à Sofia. 18.00 Récré A 2: Viratatoums : Wattoo-Wattoo : Zora la rousse. 18.40 Flesh info. 18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres. 19.15 Informations régionales. 19.40 Feuilleton : Permis de construire. 20.00 Journal. 20.35 Les dossiers de l'écran : Marty. Film de Delbert Mann. 22.10 Débat : Etre beau, être laid. En 1985, la beauté féminine se calque sur le modèle califormier : jeunesse, souplesse, sveltesse, comment cette notion arelle évolué au cours des siècles? Est-li facile, difficile, d'assumer sa vieillesse? Un « Dossier de l'écran » qui n'est pas diffusé en direct, dommage. Sont invités : le comédien Sim : M. D. Rosadoni, écrivain : Raoul Mille, écrivain : les comédiennes Alice Sapritch, Nicole Avril 23.15 Journel. 23.35 Bonsoir les clips. |
| FRANCE<br>RÉGIONS       | 18.25 World games à Londres.  Compétition internationale pour les sports non olympiques.  19.30 RFO Hebdo.  20.35 Série : Méditerranée.  Réal. C. Vilardebo (redif.), avec la collaboration de l'historien Fernand Braudel, professeur au Collège de France.  Nº 7. Autour de l'idée de cellule familiale, dès qu'elle se dégage des usages tribaux, du nomadisme et dès qu'elle se fixe sur un terroir : l'habitat et l'urbanisme dans les grandes cités : Sparie, André Miquel, Roland Martin et Paul Auberson.  21.30 Court métrage.  « Paris pour Santiago », réal. R. Jounia, avec la participation des Quilapayun, d'Angel Parra, Oscar Castro.  22.00 Journal.  22.30 Cinéma de minuit : Venez donc prendre le café chez nous.  Film d'Alberto Lattuada (cycle Italie 1960-1972).  0.05 Prédude à la mult.  « Étude nº l » de Lutoslawski, par F. Haulet, plano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.00 World games à Londres.  Compétition internationale pour les sports non olympiques.  19.10 Dessin animé: la Panthère rose.  19.40 Coups de soleil.  19.55 Dessin animé: l'était une fois l'homme.  20.05 Les jeux.  20.35 Cinéma: Tout dépend des filles.  Film de Pierre Fabre.  Journal.  22.30 Thalassa.  Magazine de la mer. de G. Pernoud.  Alerte en Manche », reportage d'Yves Bruneau.  23.15 Rencontres de l'étá.  Série d'émissions de C. Drubot et P. Tisserand. Nº 1: la jet-set en vacances.  23.20 Présude à la rairt.  Trio en ré mineur pathétique » de Glinka, interprété par M. Dedieu-Vidal; plano, J. Perrone, violoncelle, J  L. Dedieu, clarinette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.00 World Games à Londres.  Compétition internationale pour les sports non olympiques.  19.10 Dessin animé : la Panthère rose.  19.15 Informations régionales.  19.40 Coups de coleit.  19.55 Dessin animé : il était une fois l'homme.  20.05 Les jeux.  20.35 Cinéma : Fantomas se déchaîne.  Film d'André Huncbelle.  22.10 Journal.  22.35 Rencontres de l'été.  22.40 Prélude à la muit.  Trio, de Ravel, interprété par le Trio Rivière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | <ul> <li>RTL 20 h, L'extase et l'agonie, film de C. Reed; 22 h 20, L'histoire du Vietnam.</li> <li>TMC 20 h, Série: Lou Grant; 20 h 55, Dessin animé; 21 h, Nina, film de Vinconte Minelli; 22 h 40, Forum RMC.</li> <li>RTB, 20 h 5, Jeunes solistes; 20 h 30, Téléfilm: Ce fleuve qui nous charrie; 22 h, Henri Guillemin raconte Is trajectoire de Charles de Gaulle.</li> <li>TSR, 20 h, Série (selon le choix des téléspectateurs); 20 h 50, Série noire: Nègre à Capri; 22 h 25, Journal; 22 h 40, Racines; Kateb Yacine et l'Algérie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>RTL, 20 h. Pour une poignée de yen, film de Chan Hong Man; 21h 55, Série: Des grives aux loups.</li> <li>TMC, 20 h. Dallas; 20 h 55, La photo mystère; 21 h. Ascenseur pour l'échafaud, film de Louis Malle; 22 h 40, Les carnets de la Côta.</li> <li>RTB, 20 h. Feuilleton: L'île aux trente cercueils; 20 h 55, Les grands films historiques: Français si vous saviez, de Harris et A. Sédony; 22 h 15, Documentaire: Le nid du tigre.</li> <li>TSR, 20 h 10, Série (selon le choix des téléspectateurs); 21 h. Trois films au choix: Anastasia, d'A. Litvak; ou le Gang Anderson, de S. Lumet; ou Il fait tuer Birgit Haas, de L. Heyunemann; 22 h 40, Journal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>RTI., 20 h. L'aide-mémoire; 21 h 40. Série: La nouvelle malle des lindes.</li> <li>TMC, 20 h. Huit, ça suffit; 20 h 55. La photo mystère; 21 h. Family rock. film de José Pinheiro; 22 h 40. Les carnets de la Côte.</li> <li>RTB, 20 h. Les sentiers du monde; 21 h 10. Téléfilm: Printemps en hiver; 22 h 25. Document: Hiroshima-Nagasaki.</li> <li>TSR, 20 h 10. Série (selon le choix des téléspectateum); 21 h. Télévallye; 21 h 55. Dédicace; 22 h 25. Journal; 22 h 40. Etoile à matelas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

7 noêt

A 3 4 7 1985

115 AA TIGGE TO THE LOW TOWN AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY

The Latinophia and on Contra Barray.

The contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the cont 100 decrees when the contract of Precede.

iss teemarin 100 ANTIOPS F45 Recre A 2 co Journal et moto. 113 Jeu il academio con nout 345 Journal. 12 Serie Magnum

15 Chroniques martiennes (15 % 1 st 2 Butto P. Fruiting (15 %) W Sports ete Number 28 Year Avenue D Recre A 2 ∑ Jeul; Des chiffres et des lettres it informations regions es-K Fauilleton Permis de aphatru le

Telefilm Messiours as thes 2 4 35 Fig de stars (Serrangian) ( Military of Strain.

gradustrial to the plan

Zi (z-e) Zi (z-e)

र प्रशः रच्छा । रच्चा र र व्यक्त स्टब्स्स स्टब्स

is Dessin anime La panthere rose.

Se l'ours de sole:

La panthere rose.

Se l'ours de sole:

La panthere rose.

La panthere ro Variétés : Je t'aime, mo But and tacerorace entre un to Gena de coupe de coupe de come de coupe 
Service de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra de la contra del l 135 Journal Feuilleton : la Flèche dar Patre i Periode d'ar de la Fièche dar D'atre i de la core coproduction des de la core coproduction de la companie de la correction de la companie de la comp

MIL 30 h 1. Ga.

Spirit de Militaria de la Participa de Grand Orichestre de Militaria de Militaria de Spirit de Grand Orichestre de Militaria de Mil





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mercredi 7 août                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jeudi<br>8 août                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vendredi<br>9 août                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Con Fishival Bellet  Con Fishi | 11.15 ANTIOPE 1. 11.45 La une chez vous. 12.00 Jeu: Le grand labyrinthe. 12.35 De port en port. 13.00 Journal. 13.45 Choses vues: Hugo lu per M. Piccoli. 13.50 Croque-vacances (ct 3 l6 h 35). Variétés, infos-magazine, dessins animés 14.30 Reprise: Chapeau (Carlos). 15.25 Série: le Maison des bois. 16.20 ANTIOPE 1, jeux. 17.35 La chance aux chansons. 18.05 Mini-journal pour les jounes. 18.15 Série: Ardéchois Cœur fidèle. 19.15 Jeu: Anagram. 19.40 Les vacances de Monsieur Léon. 19.55 Tirage du Tac-o-Tac. 20.00 Journal. 20.35 Tirage du Loto. 20.40 Feuilleton: le Bateau. D'après le roman de L.G. Buchheim, réal. W. Petersen. N° 2. Mission difficile de surveillance pour le sous-marin allemand U 96. Quelques attaques d'avions troublent la monotonie de la vie à bord. Le prochain épisode sera plus turbulent. Un feuilleton allemand bien ficelé. Grand specuacle, suspense. 21.35 Variétés: Jutien Clerc à Bercy. Réal. JL. Cap. Le chanteur fougueux interprète quelques-uns de ses succès dans la plus grande salle de France. 23.05 Journal. 23.20 Choses vues: Hugo lu par M. Piccoli.                                                                                                                      | 17.15 ANTIOPE 1.  17.45 Le une chex vous.  17.45 Le une chex vous.  17.45 De port en port.  17.45 Choses vues: Hugo lu par M. Piccoli.  17.45 Choses vues: Hugo lu par M. Piccoli.  17.45 Croque-vacances (et à 16 à 35).  Variétés, infos-magazint  17.46 Le chance des - Rencontres de mémoires et de cultures populaires - qui s'est déroulé à Châtenay-Malabry en 1983.  18.30 Cuarté à Enghien.  18.05 Tify, s'il te plaît, raconte-moi une puce.  17.45 La chance aux chandons.  18.05 Mini-journal pour les jeunes.  18.15 Série: Andéchois Cœur fidèle.  19.15 Jeu: Anagram.  19.40 Les vacances de Monsieur Léon.  20.00 Journal.  20.35 Téléfilm: Monsieur Abel.  D'après A. Demouzon, adap. et réal. J. Doillos. Avec P. Dux, Zouc, J. Denis (Rediff.).  Des cadavres qui s'accumulent. Un vieux monsieur (Pierre Dux) et sa gouvernante (Zouc), dans une folle histoire d'amour filmée en gros plans sous la lumière froide d'un automne désagréable. Un film aussi innocent que pervers, construit en spirale, à la stratégie complexe. Une plongée féroce dans les obscurs objets du désir, d'une douceur inquiétante, et qui s'achève en « apothéose » tranquille. Zouc et Pierre Dux se surpassent. Une heureuse rediffusion, même pour ceux qui l'ont vu déjà.  22.05 Racines: Jorge Arnado et le Brésil.  Séries d'emissions de C. Fléouter, C. Goretta et R. Manthoulis. (Lire notre article.) | 11.15 ANTIOPE 1. 11.45 La une chez vous. 12.00 Jeu: Le grand labyrinthe. 12.35 De port en port. 13.00 Journal. 13.40 Choses vues : Hugo lu par M. Piccoli. 13.55 Croque-vacances (et à 16 h 40). Bricolage, variétés, dessins animés 14.30 Reprise : Julien Clerc à Bercy. 16.00 Images d'histoire. Le Irou russe. 18.03 Antiope 1, jeux. 17.40 La chance aux chansons. 18.05 Mini-journal pour les jeunes. 18.20 Série : Les mystères de Paris. 19.15 Jeu : Anagram. 19.40 Les vacances de Monsieur Léon. 20.00 Journal. 20.35 Numéro un : Julio Iglesias. Emission de variétés de M. et G. Carpentier, présentée par Yves Lecoq. Autour du chanteur espagnol à l'audience internationale, Sylvie Vartan, Dalida, Nana Mouskouri, Annie Cordy. 21.55 Variétés : Chapeau (Dalida). De M. et G. Carpentier. La divine Dalida en solo et avec Thierry Le Luron ou Raymond Devos. 22.45 Histoires naturelles. Emission de E. Lalou, I. Barrère et JP. Fleury. Journées de pêche en traineau. 23.15 Journel. 23.30 Choses vues : Hugo lu par M. Piccoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TÉLÉVISH<br>FRANÇAE |
| en : Marty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.45 Télé matin.  10.30 ANTIOPE.  11.45 Rècré A 2.  Poochie : les petites canailles.  12.00 Journal et météo.  12.10 Jeu : L'académie des neuf.  12.45 Journal.  13.35 Série : Magnum.  14.25 Chroniques martiennes : les Martiens. D'après R. Bradbury, réal. M. Anderson (rediff.).  16.00 Sports été. Natation, à Sofia ; water-polo : France-Bulgarie.  18.00 Rècré A 2. Wattoo-Wattoo, etc.  18.40 Flash info.  18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres.  19.15 Informations régionales.  19.40 Feuilleton : Permis de construire.  20.00 Journal.  20.35 Téléfilm : Messieurs les jurés. L'alfaire Féchain, réal. A. Franck. Avec V. Garrivier, P. Le Parson, N. Alari, M. Cassagne.  La déchéance progressive d'un professeur de littérature alcolique accusé de l'assassinat d'une jeune fille de dixhuit ans. Reconstitution d'un procès.  22.40 Rèves de stars : Bernard Haller. Emission de S. Vannier et C. Genest. Nouveauté : le principe. Une personnalité (pour le premier numéro, l'humoriste Bernard Haller) raconte un rève, illustre en partie d'une séquence vidéo. Ce rève est ensulte analysé par un psychothérapeute.  23.30 Journal.  23.55 Bonsoir les clips.                                                       | 6.45 Télé-matin.  10.30 ANTIOPE.  11.45 Récré A 2.  Poochie ; les petites canailles.  12.00 Journal et météo.  12.10 Jeu : l'Académie des neuf.  12.45 Journal.  13.35 Série : Magnum.  14.25 Aujourd'hui la vie.  Une mode pour les hommes.  15.25 Série : Les douze légionnaires.  15.55 Sports été.  Natation à Sofia.  18.00 Récré A 2.  Teddy ; Wattoo-Wattoo : Zora la Rousse.  18.40 Flash info  18.50 Des chiffres et des lettres.  19.15 Informations régionales.  19.40 Feuilleton : Permis de construire.  20.00 Journal.  20.35 Cinéma : Le Tigre sort sans sa mère.  Film de Mario Maffei.  22.15 Alain Decaux raconte Victor Hugo.  Réal J. Trefouel.  Quatrième et demier volet. Après l'abdication de Louis-Philippe, Hugo acqueille avec réserve l'avènement de la République mais accepte néamoins la députation.  Brusquement, Adèle meurt. Juliette Drouet n'habite toujours pas avec Hugo, qui, après la mort de cette dernière, n'écrira plus et s'éteindra le 22 mai 1885.  23.26 Journal.  23.26 Bonsoir les clips.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.45 Télé matin.  10.30 ANTIOPE.  11.45 Récré A 2.  Poochie : les petites canailles.  12.00 Journal et météo.  12.10 Jeu : L'académie des neuf.  12.46 Journal.  13.35 Série : Magnum.  14.25 Aujourd'hui la vie.  A chacun sa mémoire.  15.25 Série : Les douze légionnaires.  15.55 Sports été.  Tennis de table : natation, à Sofia.  18.00 Récré A 2.  Viratatoums: Les mystérieuses cités d'or; Wattoo-Wattoo.  18.40 Flash info.  18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres.  19.16 Informations régionales.  19.40 Feuilleton : Permis de construire.  20.00 Journal.  20.35 Feuilleton : Marcheloup.  D'après M. Genevoix, réal. R. Pigauit. Avec P. le Person, B. Brunoy, AM. Besse. (rediff.).  Six épisodes qui retracent les relations difficiles entre une famille et un village à la fin du XIX' siècle. En tolle de fond, les grands problèmes de l'époque, la montée de la crise économique, la lutte des classes. Fresque campagnarde peu convaincante.  21.25 Apostrophes.  Magazine litéraire de B. Pivot.  Sur le thême « Les nouvelles sont bonnes » sont invités : Mireille Best (« Une extrême attention »), Maurice Pons (» Douce-amère »), Gabrielle Rolin (« Souriez, ne bougez plus ! »), Marcel Schneider (» Histoires à mourir debout »), Jean Vautrin (« Baby-boom »), Roger Vrigny (» Accident de parcours »).  22.45 Journal.  22.56 Ciné-été: Trafic.  Film de Jacques Tati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANTENN              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.00 World games à Londres.  Compétition internationale pour les sports non olympiques.  19.10 Dessin animé: Le panthère rose.  19.40 Coups de soleil.  19.55 Dessin animé: Il était une fols l'homme.  20.05 Les jeux.  20.35 Variétés: Je t'aime, moi non plus.  Réal. C. Fléouter. Avec Serge Gainsbourg et Jane Birkin.  Premier volet d'une série de trois émissions construites autour d'un face-à-face entre un homme et une femme.  Cette fois-ci le couple célèbre, Serge Gainsbourg, le dandy décadent, et Jane Birkin, l'éternelle adolescente, évoquent leur métier, leur paesion. Extraits des films de Gainsbourg, chansons  21.35 Journal.  21.35 Feuilleton: la Flèche dans le cœur.  D'après L. Zuccoli. Réal. G. Fago. Avec L. Terzieff  Numéro deux d'une coproduction franco-italienne. La passion d'un enfrant romentique dens l'helie du début du siècle. Chronique intime qui tisse une histoire d'amoux entre un enfant de huit ans et une jeune fille de dix ans son aînée. Un climat poétique, délicat, qui ne laisse pas insensible.  22.50 Rencontres de l'été.  22.55 Prélude à la muit.  Concerto en rê mineur pour violon et orchestre », de Mendelssohn, interprété par l'Ensemble instrumental J.W. Audoli. | 17.30 World games à Londres.  Résumé des Jeux mondiaux.  19.10 Dessin animé: La panthère rose.  19.40 Coups de soleil.  19.55 Dessin animé: Il était une fois l'homme.  20.05 Les jeux.  20.35 Feuilleton: Fanny et Alexandre.  Réal. Ingmar Bergman, avec P. Allwin, B. Guve, E. Froling  Numéro 2: le spectre. Noël passé, la troupe répète et Harnlet »; Oscar, le père de Fanny et Alexandre, meurt subitement d'une hémorragie cérébrale.  L'atmosphère magique qui régnait dans la famille Ekdahl est brusquement rompue. Générosiré, tendresse, douleur, l'intégralité d'un grand film de Ingmar Bergman. Somptuosité des décors « viscontiens », profondeur psychologique des personnages. Admirable!  21.50 Journal.  22.15 Documentaire: l'art et l'ordinateur.  Emission de D. Kriwkoski, avec la participation du ministère de la culture. Une production de FR 3 Nancy.  Bilan des recherches françaises en matière de graphisme assisté par ordinateur. Images synthétisées, sculptures électroniques, avec la participation des grands vidéastes français et étrangers.  23.05 Rencontres de l'été.  23.10 Prélude à la nuit.  Sonate pour hautbois et piano », de Dutilleux interprétée par David Walter, hautbois et Dominique My, piano.                                                                                                                                                        | 19.10 Dessin animé: Le penthère rose.  19.15 Informations régionales.  19.40 Coups de soleil.  19.55 Dessin animé: il était une fois l'homme.  20.05 Les jeux.  20.35 Série: Manimal. Réal. L. Martinson. Nº 7. Jonathan et Brooke tentent d'empêcher la transformation d'un charmant petit village de montagne en station de jeu  21.15 Vendredi: Ulysse appelle Maldita. Magazine d'A. Campana et I. Barrère (rediff.). Un reportage de Marianne Lamour et Eddy Cherki.  Rediffusion d'une extraordinaire émission. Où l'on montre que l'on est en train de changer de mœurs, de civilisation, que l'aventure n'est plus Paris-Dakar, ni les safaris-photos au Kenya: l'aventure, aujourd'hui, le grand jeu, c'est Minitel. A Strasbourg, des millieux de gens passent leur journée et leur nuit à s'envoyer des messages. C'est la folie, on drague, tous sexes, tous millieux, tous âges confondus. « Tigresse en folie », « Coup de lune » l'anonymat libère les messages, on rencontre des millieux qu'on ne côtoierait pas, on fantasme. Mais le jeu peut être dangereux. Minitel fait et défait les couples. Certains ne peuvent s'arrêter. Les réalisateurs ne se sont pas étendus sur les risques mais ont su saisir cette espèce de tranformation des valeurs et des mentalités, le côté « révolution invisible ».  22.10 Journal.  23.20 Spécial Tropiques.  Festival d'Angoulème 1984 : le groupe haltien Zéklé. Découvert en France à l'occasion de ce festival, un des groupes les plus créatifs d'Halti. Une musique au rythme dur, puissant, très propre. Un jazz qui » voyage » et fait danser.  23.25 Rencontres de l'été.  23.30 Prélude à la nuit.  Berceuse » de Chopin interprétée par Alice Ader, piano. | FRANCE RÉGIONS      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>RTI., 20 h., L'Odyssée sous la mer. film de D. Petri; 21 h 45, Concert: œuvres de Milhaud, Jolivet par le Grand Orchestre de RTI.</li> <li>TMC, 20 h. Série: La lumière des justes; 20 h 55, La photo mystère; 21 h; Série histotique: Elizabeth R: 22 h 40, Les carnets de la Côte.</li> <li>RTB, 20 h, Jeu: le grain de sable; 20 h 40, Série: Les rues de San-Francisco; 21 h 25, La magie de la danse.</li> <li>TSR, 20 h 10, Série (selon le choix des téléspectateurs); 21 h, Trois films au choix: le Maltre nageur, de JL. Trintignant; ou Sleeper, de Woody Allen: ou Tarzan s'évade, de C. Hume; 22 h 30, Journal; 22 h 45, Football; 23 h 15, les Capricieux, de M. Deville.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>RTL, 20 h, Télétilm: la Marscillaise; 21 h 40, Henri Guillemin raconte.</li> <li>TMC, 20 h, Série: Shogun; 20 h 55, La photo mystère; 21 h, le Boa, la brute et le truand, film de Sergio Leone (1<sup>th</sup> partie); Les carnets de la Côte.</li> <li>RTB, 20 h, Une étrange affaire, film de Pierre Granier-Deferre; 21 h 45, le Carrousel anx images.</li> <li>TSR, 20 h 10, Téléfilm: le Soleil noir; 22 h Dynasty; 22 h 50, Journal; 23 h 5, Etoile à matelas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul> <li>RTL, 20 h, Le Che, film de R. Fleischer; 21 h 45, Série: Chiefs.</li> <li>TMC, 20 h, Planche mag; 20 h 20, Les carnets de la Côte; 20 h 30, Benny Hill; 20 h 55, La photo mystère; 21 h, Dynastie; 22 h, le Bon, la brute et le truand, film de Sergio Leone (2º partie).</li> <li>RTB, 20 h, L'œil des autres: 20 h 55, Ciné-club: la Fin du voyage, film de Peter Simons.</li> <li>TSR, 20 h 10, Série (selon le choix des téléspectateurs); 22 h 40: Journal; 22 h 55, La veillée de Ricet-Barrier.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PÉRIPHÉRIE          |

### Souvenirs des petits hommes de fer

Quand les habitants de Bruyères, petit village des Vosges, sont sortis de leurs caves ce matin d'octobre 1944, ils s'attendaient plutôt à voir des Américains. Aussi quelle surprise de découvrir, au lieu de grands hommes blonds, des petits hommes isunes > : s'étaient-ils trompés de guerre, de « libérateurs » ? Non, ces Japonais étaient américains, une unité spéciale (l'unité 100/442) venue à la rescousse d'un bataillon de Texans encercié par les Aliemands. Des volontaires au courage tel qu'on les avait surnommés les « petits hommes de fer ». Ils s'étaient fait remarquer en Italie avant d'être appelés ici, dans cette localité transformée en place forte per les Allemands. Six semaines de pilonnage - l'assaut final avait été donné le 18 octobre 1944 - et les « Yankees samourais » ont laissé dans l'herbe verte, ombrée, des Vosces mille deux cents de

leurs hommes. Des « volontaires » à l'histoire aussi peu connue que cet épisode. Ludi Boeken et Kay Schory ont remonté avec quelques-uns d'entre eux le fil des souvenirs. C'est qu'ils ont gardé avec les habitants de Bruyères un contact intime, privilégié, ils viennent régulièrement en France voir ceux qui sont devenus leurs amis, se rappeler. Souvenirs amers.

Pearl-Harbour, l'attitude des Américains envers les centaines de milliers de Japonais qui vi-vaient aux Etats-Unis a brusquement changé. Considérés comme des ennemis possibles de l'intérieur, ceux-ci sont déportés dans des camps, in-ternes dans des baraquements gardés par des soldats armés. Aux jeunes, on dit : « Si vous voulez prouver votre loyauté, engagez-vous / » Ils prouvent, bien obligés ! Ils sont quelques milliers à se battre contre le nezisme pour se libérer de la haine et de la discrimination qui leur colle à la peau. Ils se battent en première ligne. Les Américains s'en servent comme chair à canon, ils sont mis à part et espionnés sans cesse pour voir s'ils ne trahissent pas. Les « héros » ont dû attendre les années 50 pour commencer à acquérir les mêmes droits que

les Américains. ils parient ici, gorge serrée, écrasant furtivement une larme, en revoyant l'herbe où sont tombés leurs copains; cette fo-rêt des Vosges fait remonter trop de souffrances. Ils avaient à peine vingt ans, ils en ont soixante aujourd'hui, leurs fils leur reprochent d'avoir tant

CATHERINE HUMBLOT. ● « Yankee samouraï », le 3 sout à 16 h 5, le 5 à 15 h 15, nuit du 6 juillet à 2 h 10

### Musique

25º Festival de jazz d'Antibes 1984 : Chick Corea en solo filmé par Jean-Christophe Averty. Le 5 août à 23 h 20, nuit du 8/9 août à 2 h 25, le 9 août à 15 h 30.

### Les films

PHANTASME. - Film francais de Jean Rougeron (1982), le 3 à 23 h 5, nuit du 5/6 à 0 h 35, du 9/10 à 5 h 15.

Premier numéro - inédit d'un vidéo magazine réalisé par un photographe, en collaboration avec Lui, Penthouse, Playboy at Playmen. Il paraît qu'il y a beaucoup de très belles filles, dévêtues au possible ».

TOUR EIFFEL EN OTAGE. - Film américain de Claudio Guzman (1980). Le 4 à 17 h 50, le 6 à 10 h 25, le 8 à 23 h 55.

Un malfaiteur s'empare de la tour Eiffel, prend en otage la mère du président des États-Unis. Invraisemblable, mal fi-

BIENVENUE MONSIEUR CHANCE €. – Film américain de Hal Ashby (1979). Le 4 à 20 h 30, le 7 à 22 h 30, nuit du 9/10à2h.

Un homme mûr, qui a vécu loin du monde comme jardinier, perd son employeur et est, par hasard, invité chez un vieux financier et devient une force politique. Fable tirée d'une nouvelle de Jerzy Kozinski. PETER SELLERS EST TRÈS BIEN.

LA GARCE ■. ~ Film français de Christine Pascal (1984). Le 6 à 20 h 30, le 8 à 9 h 10. Un inspecteur de police cherche à retrouver une joune fait envoyer en prison. Mystère d'Isabelle Huppert.

HARO ! =.- Film français de Gilles Béhat (1978). Le 8 à 20 h 30.

Un homme aigri par une blessure de guerre et son jeune frère, ardent et sauvage, violent les lois. Drame paysan au lyrisme exacerbé. UN SOIR AU MUSIC-

HALL M.- Film français de Henri Decoin (1956). Le 6 à 20 h 30, le 8 à 9 h 10. Un Américain démobilisé reste en France pour l'amour

d'une danseuse des Folies-Bergère qui s'élève, peu à peu, au rang de vedette. La virtuo-sité d'Henri Decoin au service d'une comédie musicale « à la française ». Zizi Jeanmaire est superbe.

REPRISES Pour les films suivants, lire nos commentaires parus dans PARLEZ-MOI

les suppléments précédents. D'AMOUR . - Film français de M. Drach (1975). Le 3 à 9 h 20, le 7 à 10 h 55, le 9 à 22 h 40. FRANKENSTEIN 90 . -

Film français d'A. Jessua (1984). Le 3 à 11 h, le 7 à 9 h 10, le 8 à 16 h. LE GUIGNOLO . - Film

français de G. Lautner (1979). Nuit du 3/4 à 0 h 35. LE MOTEL ROUGE. - Film allemand de R. Erler (1979). Nuit du 3/4 à 2 h 15, le 8 à 22 h 15, nuit du 9/10 à

0 h 15. LE CREPUSCULE DES FAUX DIEUX. - Film italien de D. Tessari (1978). Nuit du 3/4 à 4 h 40, le 6 à 14 h.

CAMP DISCIPLINAIRE ... - Film américain de R. J. Siegel (1980). Le 4 à 9 h 25, le 5 à 10 h 40.

LOOKER. # - Film américain de M. Crichton (1981). Le 4 à 10 h 55, le 6 à 22 h 10, le 9 à 14 h.

BRAVADOS ■. - Film américain de H. King (1958). Le 4 à 22 h 45, le 6 à 23 h 40, le 8 à 10 h 55. CÉLESTE ■. - Film alle-

mand de P. Adlon (1981). Nuit du 4/5 à 0 h 20, le 6 à 15 h 25, nuit du 7/8 à 0 h 35. CET HOMME EST DANGE-REUX ■. - Film français de J. Sacha (1953). Le 5 à 9 h 10,

DON CAMILLO EN RUSSIE. - Film italien de L. Comencini (1965). Le 5 à 20 h 30, le 8 à

14 h 5, le 9 à 9 h 10.

### Les soirées du prochain week-end

SAMEDI 10 AOUT

TF1. - 20 h 40, Au théâtre ce soir : l'École des cocottes, de P. Armont et Gerbidon; 22 h 40, Nuits vagabondes (et à 23 h 30) ; 23 h 15, Journal.

A2. - 20 h 35, 9 Festival du cirque de Monte-Carlo; 21 h 35, Les enfants du rock ; 23 h, Journal : 23 h 15, Bonsoir les clips.

FR3. - 20 h 35, Boulevard du rire; 21 h 35, Journal; 21 h 55, Feuilleton : Dynastie : 22 h 40, Au nom de l'amour :

**DIMANCHE 11 AOUT** TF1. - 20 h 35, Cinéma : Week-end a Zuydcoote d'H. Verneuil ; 22 h 35, Sports dimanche soir ; 23 h 5, Journal.

A2. - 20 h 35, Jeu : La chassa aux trésors ; 21 h 45, Catch; 22 h 15, Harlem nocturne : Michel Petrucciani ; 23 h 25, Journal: 23 h 50,

Bonsoir les clips. FR3. - 20 h 35, Série : Méditerranée : 21 h 30. Court métrage : Les animaux en liberté : 22 h, Journal; 22 h 30, Cinema de minuit : le Dernier Tango à Paris, de B. Bertolucci ; O h 35, Prélude à la nuit.

### France-Culture

7.00 Les nuits de France-Culture.
7.00 Heure d'été.
8.04 Bon voyage à Compostalle.
9.05 Matinée des autres : apprentisage chamalque.
10.30 Prison et culture.
12.00 Panorems : polars; è 12.45,

10.30 Prison et culture.
12.00 Panorama : polars; è 12.45, cinéma : à 13.30, les décraqués.
13.40 Charsons pour un été : la chanson de Gerance (Arietty).
14.00 Le concert des médias : antiropologie de la publicité.
14.30 Cartes bisnches sux acteurs : extrait de spactacles enregistrés à Avignon.

Avignon. 15.40 Les inconnus de l'histoire :

15.40 Les Inconnus de l'histoire :
Alexandre Yersin.

16.40 Musées promenedes... è Paris
(musée du Luxembourg).

17.00 « Kobs le Géorgien ». de
L Kobrynski. Avec M. Bouquet et
B. Veron (redif.).

18.30 Communauté des redics publiques de langue française : rencontres québécoises internationales des
écrivains ll'humour).

19.05 Jeanne Moreau ilt Norge.

19.15 Le roulette russe et extraits de
« Train de nuit », de L. Kobrynski.
Avec M. Vitold, J. Topart, J. Leuvrais (redif.).

21.00 Le baraque rouge, opére-jazz (en

21.00 La baraque rouge, opére-jazz (an direct du Festival de Montpellier), musique G. Marais.

**DIMANCHE 4 AOUT** 

0.00 Les nuits de France-Culture. 7.00 Heure d'été : la plus belle chanson d'amour. 8.00 Foi et tradition.

8.25 Protestantisme. 9.05 Écoute Israél. 9.35 Divers aspects de la pensée contemporaine : le Grand Orient de

10.00 Messe à l'église de Cancale. 11.00 Histoire du futur. 12.00 Entretien avec... Pierre Tal Cost. 12.45 Entretien avec... Mœbius, dessine-

13.40 Chensons pour un été : la chanson de Gerance (Arletty). 14.00 Bestisire de l'été : le renard (par Radio Canada). 14,30 «Un brave homme», de Upton Sincleir. 18.40 Musées-promenades : le musée

18.40 Musièrs-promenades : le musée Caude Monet à Giverny. 17.00 Musique : Manca 84 (musiques actuelles Nice-Côte d'Azur) : «Dégie pour une aube», de Tisné par l'Orchestre de chambre de Caen, dir. I. Malec. 19.10 Camus ou l'impossible étreinte, de M.-C. Navarro. 21.55 Le Malentendu, d'A. Camus.

LUNDI 5 AOUT

**SAMEDI 3 AOUT** 0.00 Les nuits de France-Culture. 7.00 Sous la radio, le plage.

8.05 Humour amer. 8.30 Les chemins de la connaiss les visages de Pierre-Jean Jouve. les visages de l'ierre-Jean Jouve. Temps libres (à 10.50, feuilleten : « les Misérables » ; à 14.30, Méspo-mène et Thalie mettent les volles ; à 16.00, la main de Fatma ; les fonts en thème ; à 18.30, les informés ; à

19.15, les collects). 9.30 Mémoires du aiècle, avec Edouard Pignon.

10.30 L'opérette, c'est la fête : la car-rière de Franz Lehar.

12.00 Penorame : entretien avec Michal Tournier : à 12.45, littérature anglaise ; à 13.30, Tombé dans le

piano... 13.40 Chansons pour un été : départs (Léo Ferré, Philippe Châtel, Barbara...).

14.00 Nouvelles policières : « Tuer un homme », de Jack London.

15.30 Ballades d'Arrérique : Ashevilla (Caroline-du-Nord). (Caroline-cu-riord).

16.30 Le Long Voyage, de R. Menerd (d'après : «la Tribu», de Zaharia Stancul. Avec D. Ivernel, A. Tainsy, P. Arditi...

18.05 Agora : avec Jean Guitton. 19.30 Portes de Fez. 20.30 Feuilleton : « le Chevalier à la char-

rette s.

21.00 Les amis de la musique de chambre : musique à Vienne (couvres de bre : musique a vienne couvres de Heydn et Beethoven, par le Wiener Flöten Trio ; de Mendelssohn, par le trio Haydn de Vienne ; de Dvorak, par le Musikverein Quartett de 22.30 Nuits magnétiques : la vie de

**MARDI 6 AOUT** 

6.00 Les cinéastes du documentaire. 7.00 Sous to radio, is plage.

7.00 Sous la radio, la plage.
8.05 Humour amer.
8.30 Les chemins de la comnaissance:
les visages de Pierre-Jean Jouve.
9.05 Tempa libres: les allumés; les archives; let à 10.50, feuilleton:
« les Misérables »; à 14.30, Melpomène et Thalle; à 16.00, la main de Fatma; les forts en thème; à 18.30, les informés; à 19.15, les collenss.

collants). 9.30 Mémoires du siècle, avec Gisèle

10.30 L'opérette, c'est la fête : Franz 12.00 Panorama : entretien avec Michel Tournier; à 12.45, Psychologie.

13.40 Chansons pour un été : voyages. 14.00 Nouvelles policières : « les Yeux de Fu Manchu », de Sax Rohmer. 15.30 Ballades d'Amérique : Los

Angeles. 17.00 Héros du rock : la Californie (Neil

Young). 17.10 Le pays d'ici : à Perpignan. 18.05 Agora, avec P. de Saint-Robert. 19.30 Portes de Fez. 20.30 Feuilleton : « le Chevalier à la char-

20.30 Fetaleron : « le Chevaler 3 la Dia-rette ».

21.00 Munique et France-Culture dans les Corbières : concerts-animation au village de Coulze, avec l'ensemble Accroche Notes. 22.30 Nuits magnétiques : la vie de

**MERCREDI 7 AOUT** 

0.00 Les nuits de France-Culture. 7.00 Sous la radio, la plage. 8.05 Humour amer. 8.30 Les chemins de la connaissance :

8.30 Les chemins de la comissione : les visages de Pierre-Jean Jouve.
9.05 Temps libres : les alturés : les archives : let à 10.50, feuilleton : c les Misérables » ; à 14.30, Melpomène et Thalie mettent les voiles ; 16.00, la main de Fatma ; les forts en thème ; à 18.30, les informés : à 19.15, les collants).
9.30 Mémoires du siècle, avec Jean-Jacques Guartan.

Jacques Guertan. 10.30 L'opérette, c'est la fête : Franz

12.00 Penoraina : entretien avec Michel Tournier : à 12.45, Secha Guitry. 13.40 Chansons pour un été : Terra, mon basu séjour. 14.00 Nouvelles policières : « Témoin à

charge », d'Agatha Christie. Ballades d'Amérique : Detroit (Michigen) 17.00 Héros du rock : la Californie (Jerry

17.10 Le pays d'ici : à Perpignan. 18.05 Agora, avec Michal Hulin. 18.30 Portes de Fez. 20.30 Feuilleton : « le Chevalier à la char-

rette s.
21.00 Musique et France Culture dans les Corbières ; concerts-enimation au village de Lagrasse, avec l'ensemble Accroche Notes. 22.30 Olivier Laronde.

23.30 Nuits magnétiques ; trompe-l'oreille.

**JEUDI 8 AOUT** 

0.00 Les nuits de France-Culture. 7.00 Sous la radio, la plage. 8.05 Humour amer.

8.30 Les chemins de la conne

les visages de Pierre-Jean Jouve. 9.05 Temps libres : les allumés ; les archives (et à : 10.50, feuilleton :

les Misérables ; à 14.30. Melpo-mène et Thalie mettent les voiles ; à 16.00, le main de Fatma ; les forts en thème ; à 18.30. les informés ; à 19.15, les collants). Mémoires du siècle, avec Robert

Gr.

je dioit d'aut

.....

....

5

....

\_---

200

: -

. .

•

. . . . . .

:----

(-1,-2)

....

· .

:: .- '

12 No. 10 No. 10 -..: - - - - - - -

. . . . . . . . .

:. -- -

72.11

....

Miles

Paris It

13. Land

More-

English Service Control

The second secon

State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

A THE TANK THE TREE IS

Figure 1995

A Mariana A Maria Mariana A Mariana

A STATE OF THE STA

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Militaria de la compansión de la compans

, <sup>--</sup> Jans

an he

٠,٠ . - ٠ - ٠ . ـ .

: : · .

627 P. 1

*:* -

-:a · · · · · ·

100

ಕನ್ನಡಿಗಳುತ್ತ

and the land

e. De Ges

12 to 14 44 44

- c - de

4 25 25 34

1.2724

医海绵

3 ...... 13

\* ... T 4

.. - C

. . . . . .

-

2 A = 1

. . . -

· · · . · .

9.30 Comevin. 10.30 L'opératte c'est la fête : Franz Lehar.

12.00 Penorama : entretien avec Michel Tournier : à 12.45, Colette.

13.40 Chanson pour un 44

13.40 Chanson pour un été : nrages. Jacques Brei, Félix Locierc...).

14.00 Nouvelles policières : « le Bébé dans le frigidaire », de James Cain.

15.30 Ballades d'Amérique : New-York. 17.00 Héros du rock : la Californie (Mike

17.10 Le pays d'ici : à Perpignan. 18.05 Agora, avec Michel Serres. 19.30 Portes de Fez. 20.30 Faullieton : « le Chevalier à la char-

rette ».

21.00 Musique et France-Culture dens les Corbières : concert-animation au village de Durban, avec l'ensemble Accroche-Notes. 23.00 Nuits magnétiques : la vie de

### **VENDREDI 9 AOUT**

0.00 Les mars de France-Cumure.
7.00 Sous la radio, la plaga.
8.05 Humour amer.
8.30 Les chemins de la compaissance; les visages de Pierra-Jean Jouve.
9.05 Temps libres: les allumés (à 10.50, feuilleton: les Misérables: à 14.30, Melpomène et Thelle met-tent les voiles ; à 16.00, la main de Fatma ; à 18.30, les informés ; à 19.15, les collants. Mémoires du alècle, avec Czapski,

peintre poloneis. L'opérette c'est la fête : Franz 10.30

12.00 Panorama: entretien avec Michel Tournier ; à 12.45, la Pologne ; à 13.15, Festival Mozart à Salzbourg. 13.40 Chansons pour un été : météorologies. Nouvelles policières : « la Maison

de Turk Street », de Dashiel Hammett. 15.30 Bellades d'Amérique : New-York. 16.00 Pape serpent jeune : de X. Orville. 17.00 Héros du rock : la Californie

(Jimmy Hendrix). 17.10 Le pays d'ici : Perpignan.

18.05 Agara, avec René Garrigues. 19.30 Portes de Fez. 20.30 Feuilleton : « le Chevalier à la char-

21.00 Musique et France-Culture dans les Corbières : concert-animation du village de Tuchan, avec l'ensemble Accroche-Notes.

22.30 Nuits magnétiques : la vie de

## France-Musique

**SAMEDI 3 AOUT** 2.00 Les nuits de France-Musique : « Brutaux et lermoyants » : cauvres de Chopin, Tchaikovski, Wagner,

7.00 Avis de recherche.

 S.05 Carnets de notes.
 11.00 Chi va piano... va Scarlatti ; avec V. Horowitz et Maria Tipo, pianistes.
 12.05 Le tempe du jazz. ert : œuvres de Haendel, Boccherini, Haydn par l'Orchestre de chembre de Norvège, dir. T. Toennesen, sol. M. Rostropovitch.

14.04 Opère: « Faust » de Gound par

l'Orchestra et les Chœurs du Metro-Forchestra et les Chosurs du Metro-politan Opera de New-York (erreg. le 31 décembre 1949). Désaccord parfait (en direct de la saile Molère) : Six concerts armonici de Wassenaer par la Camerata de Berne, dir. T. Furi ; à 18 h, Débat autour du « Stabat Mater » de Per-celère.

20.05 Jazz : Le Modern Jazz Quartet au Festival de Juan-les-Pins.

Pestival de Juan-les-Pins.

20.34 Avant-concert.

21.30 Récital (en direct de l'Opére de Montpellier) : Variation Hob XVI/6 en fa mineur, Sonate Hob XVI/62 en mi bémol majeur de Haydn, Sonate en ut mineur K 457 de Mozart, « Sonnet de Pétrarque a m° 104 de Liszt, « Mort d'Isolde a de Wagner/Liszt, « Tableaux d'une exposition a de Mouseorgski per Alfred Brendel, piano.

Brendel, pieno. 0.10 Récital : Musique traditionnelle fia

**DIMANCHE 4 AOUT** 

2.00 Les nuits de France-Musique:
 « C'était hier » ; cauvres d'Yvain,
Daneels, Copland...

7.00 Concert-promenade : musique
 viennoise et musique légère :
9.06 Les voyages musicaux du docteur
 Burney : « Existe-t-il un rapport
 entre le Vésuve et l'Opère ? » ;
 cauvres de Procini, Jomelii, Paisiello,
Tractoris...

Tractoris...

11.00 Récital (en direct de la salle Molièra): cauvres de Brahms, Chostakovitch par P. Marcinkoviska, victoncelle, et J.L. Haguenauer, piano.

13.06 Cencert : Concerto pour trompetta et orchestre de Hummel, Concerto pour hautbois et concerto

et orchestre de Hummel, Concerto
pour hautbois et orchestra en et
mejeur, de Mozart. Concerto pour
pieno nº 1. de Beethoven par
l'Orchestre de chambre de Norvège
dir. T. Toennesen.

14.04 Disques compacts: cauvres de
Byrd. Britten, Schubert, Sibefius.
Beethoven, Liszt, R. Strauss...

17.00 Comment l'entendez-vous?
« Le chant invisible » par René
Jacobs; couvres de Cavafi, Bach,
Caccini, Vivaldi, Rameau, Monteverdi...

19.05 Concert : œuvres de Vivaldi, Rolla, Paganini, Rossini par I Solisti Vendi. 20.34 Avant-concert.
21.30 Concert (en direct de la cour Jacques-Cosur) : Suite française de Scheller, Symphonie nº 7 en ms

bêmoi majeur de Tchatkovski, par l'Orchestre philharmonique de Montpelser Languedoc-Roussillon, dir. C. Disderich. 0.10 Concert : « Les Perses Rzewski (création mondiel : «Les Perses» de

l'ensemble Musique vivante.

**LUNDI 5 AOUT** 2.00 Les nuits de France-Musique : musiques de divertissement.
7.10 Réveille-matin : à 7 h 30, Idée ixa ; à 8 h 40, Bonjour M. Trenet. 9.08 Le matin des musiciens : Samson François, un pano roman — 1924-1944, le temps des récompenses ; cauvres de Chopin, Saint-Saêna, Monteverdi, Mozart...

12.06 Concert-lecture : œuvres de Pur-cell, Bouzignac, Bach per l'ensemble vocal Contrepoint et l'ensemble d'instruments anciens Dardanus dir.

13.40 Sonates de Scarlatti : per Scott Ross. Mémoires des sillons : petite histoire du phonographe ; œuvres de Massenet, Cros. Chabner, Alkan. Messener, Gros, Chaurer, America.

15.00 Musi-chlorophylie : Cauvras de Debussy, Lefebvre, Daquin, de Falla.

16.00 Mythes grecs et musique française : Geures de Fauré, Saint-Sains, Mache, Ramesu, Chaynes,

Offenbach, 18.00 Une heure svec... Christophe Rousset (clavecin, prix de Bruges 1884), qui interprête des œuvres de 19.05 Le temps du jazz : Mélodies sur mesure.

19.35 Programme musical : œuvres de Boccherini, de Arriaga. 20.04 Avant-concert: œuvres de Fauré, Messager, Wagner, Chabrier. 20.35 Festival de Bayreuth, le « Ring » du centenaire : « Siegfried » de Wagner par les chœurs et l'orches-tre du Festival dir. P. Boulez, sol. M. Jung, H. Zedník, D. McIntyre, H. Becht...

**MARDI 6 AOUT** 

6.00 Musique légère.
7.10 Réveille-martin : à 7 h 30, Idée fixa : à 8 h 40, Bonjour M. Trenet.
9.08 Le martin des musiciens : Samson François, un pismo roman — 1945—1954, les grandes espérances ; cauvres de Rodgers, Hart, Liszt, Ravel, Wagner, Chopin, Prokofiev, S. Ersponée.

12.05 Concert : œuvres de Schubert, Bee thoven, Messiaen, Poulenc par Q. Charlier, violon, G. Moutier, pieno. 13,40 Sonates de Scarlatti, par Scott

Ross. 14.02 Mémoires des sillons : petite his-14.UE Memores des allors : petre his-tors du phonographe — Gianni Ber-tini.
15.00 Entrées en Ros : ceuvres de Bach, Brahms, Schumann, Chopin, Bizet.
18.00 Une heure svec... François Loup : œuvres de Moussorgeki, Ibert, R. Strauss.

19.05 Le temps du jazz : mélodies sur 12.05 Concert-lecture : « La musique mesure.

19.30 Programme musical : œuvres de J.-C. de Arrisga. 20.04 Concert (Festival estival de Paris) : « Lamento, Ach, dess ich Wasser g'nug hätte » de J. Christoph Bach, Concerto pour orgue nº 5 op 4 en fa maieur de Haendel. Cantate BWV 54 de J.-S. Bach, extraits de l'opéra « Rinaldo », Concerto pour orgue nº 6, extraits de l'opéra « Giu-lio Cesara », extraits de « Parténope », de Haendel, par la Grande Écurie et la Chambre du Roy, dir. R. Jacobs, sol. H. Goverts, clavecin, R Jacobs, haute-contre.

23.05 Perite fantasmagorie pour une nuit blanche : œuvres de Prokofiev, Paganini, Franck, Monteclair.

MERCREDI 7 AOUT 2.00 Les nuits de France-Musique :
« Camille Maurenne » ; œuvres de
Duperc, Campre, Feuré, Blanchard...

7.10 Réveille-matin : à 7 h 30, idée

fixe; à 8 h 40, Bonjour M. Trenet.

9.08 Le matin des musiciens : Semson François, un piano roman — 1955-1959, star; œuvres de S. François, Chopin, R. Schumann, Beethoven, Ravel Debussy. Ravel, Debussy. 12.05 Concert : œuvres de Machover, Giraud, Couroupus, Foison, par B. Hubbard, soprano, M. Ameuric, luth, A. Flammer, violon, D. Simpson, violoncella; en complément d

programme, Cantate de Grieg.

14.02 La mémoire des sillons : petite histoire du phonographe, Henri Lioret ; œuvres de Chausson, Wagner, Auber, Offenbach.
15.00 Musi-chlorophylle : couvres de Buterna, Murail, Giazounov, Liszt. Mythes grace et musique fran-çaise : œuvres de Gluck.

18.00 Une heure avec... Stephen Dick-son; truvres de Pasquini, Schubert, Scarietti, Calestani, Ravel. Sceriatti, Calestani, Ravel.

19.05 Le temps du jazz : mélodies sur Sonates de Scarletti, per Scott

20.04 Avant-concert. Avant-concert : Symphonie nº 3 en fa majeur. de Bratims, « Une vie de héros », poèmes symphoniques de R. Strauss, par l'Orchestre philhar-monique de Berlin, dir. H. von Kara-

23.05 Dans un monde lointain : monde ch, Liszt, Verese, Auric, Dutilleux, Mefano.

latti, François, Debussy.

**JEUDI 8 AOUT** 2.00 Les nuits de France-Musique : « nuit brésilienne ».
7.10 Réveille-Mattir : à 7 h 30, Idée fixe ; à 8 h 40, Bonjour M. Trenet.
9.08 Le matin des musiciens : Sanson François, un piano roman - 1960-1964, star... at tsar; ceuvres de R. Schumann, Mendelssohn, Scar-

descriptive au XVII siècle » ; œuvres de Janequin, Lestocart, Crema, Costeley per l'Ensemble Clément Jane-quin, En complément de pro-

ramme, cauvre de Moussoros 14.02 Mémoire des sillons : petite histoire du phonographe, les frères Pathé : œuvres de Weber, Thomas, Massenet, Borne.

15.00 Fins de parties : œuvres de Bach, Couperin, Mozart, Schubert, R. Strauss, Fauré, Bartok, Berlioz.

18.00 Une heure avec... Ugo Benelli et
Crasg Rutenberg, piano : œuvres de
Bellim, Donizetti, Rossini, Tosti, Donaudy, Gastaldon.

19.05 Le temps du jazz : mélodies sur Avant-concert. 20.30 Concert (semaine Mozert de Salzbourg) : « l'Oca del Caro », opéra en deux actes de Mozart, par l'Orches-tre du Mozarteum et les chœurs de chembre de Salzbourg, dir. R. Wei-kert, sol. A. Scharnger, basse U. Steinsky, S. Ghazarian.

H. Berger-Turia ; et « Don Gio-vanni », opera en un acte de Gazzaniga sur un livret de G. Bertati par l'Orchestre du Mozarteum et les chœurs de chambre de Salzbourg. 23.05 De croches et de griffes : œuvres de d'indy, Mahler, Bruckner, Ravel.

**VENDREDI 9 AOUT** 

2.00 Les nuits de France-Musique. 9.08 Le matin des musiciens : Samson François, un piano roman, 1955-1970, la marche au supplice :. ceuvres de Schumann, Chopin, Franck, Debussy, Ravel. 12.05 Concert : œuvres de Bach, par

Natalia Gutman, violoncella. 13.40 Sonates de Scarlatti, per Scott Ross. 14.02 Mémoires des sillons : petite histoire du phonographe, Fred W. Gais-berg : œuvres de Glinka. Thomas.

Beethoven, Mozart.

15.00 Musi-chlorophylle: ceuvres de Snetana, Fauré, Bayle, Lajtha.

16.00 Mythes grecs et musique française: œuvres de Berlioz, Saintcaise : œuvres de Berlioz, Saint-Seens, Offenbach. 18.00 Une heure avec... Christine Barbaux : ceuvres d'Harndel, Mozart. Rossin: par Crarg Rutenberg, piano. 18.05 Le temps du jazz : mélodies sur

19.30 Les pêcheurs de peries : œuvrés de Schoenberg, Webern, per le Quatuor Juilliard (enrèg. 1949).
20.30 Concert : a in Sommerward », de Webern, Concerto pour piano et orchestre nº 2 en si bémoi majeur. utorestre nº 2 en si pernot majaur. de Beethoven, Symphonie nº 1 en ré majeur, de Mahler, par l'Orchestre symphonique de la radia de Sturt-gart, dir. N. Marnner, sol. C. Zac-charias, piano.

charies, piano.

22.25 Les pécheurs de perles : œuvres de Prokofiev, Debussy, Rivier, Bæet.

0.00 Musique traditionnelle : les muezzans de Turquie.



-- -- --

. . . <del>م</del>ن . - ا 5... - (5e) 21 Sangagan terminan kepada salah sangan sa Sangan sanga 0.00 - A -And Brand 100 500

2:3.2

Mile travel with a second ्रीचा उत्तरकारिक A tr ----ぎまいん A TEUSE · Dem 24 the same of the The state of the s

المراجعة والمساومات

« Ta 9:22: 1. Sec. 1. TOURSE 9 ne New-Y et la bouce

State of the control lors de la c ٠. ٥.

The second secon ment consideration Aux Geux S ves et dus - 3 Eym Voic un roit

# Le droit d'auteur s'adapte à la nouvelle économie de la création

La loi du 3 juillet 1985 veille sur la circulation des images et des sons.

loi sur le droit d'auteur est 🚄 adoptée au Parlement, il n'y a en France pour une chaîne de télévision qu'environ 500 000 téléviseurs; le réseau téléphonique, sous-développé, ne comporte qu'à peine 1 900 000 abonnements; la télématique n'existe pas. Fin 1984, le parc des téléviseurs est multiplié par 46 ! Appuyés sur un réseau téléphonique de plus de 22 millions d'abonnés, les services de télématique grand public se développent de façon exponentielle. L'adaptation de la législation est devenue nécessaire. C'est ce que tente de faire la loi du 3 juillet 1985. Tous les choix qu'elle comporte ne sont pas exempts de critiques.

La loi de 1957 reflète le monde

c.est le léta :-m

(c) 0 5 2 2 4 90'

Fez

in the Commission of States.

6: France-Culture des

agneticias . Is we be

TUDA 6 ICEF

. de Prunce-Culture

ems de la connersante la maior de la connersante libra de la consensante la conse

es du sedie als Esp

ere 1 e. . in fere -g.

ns pilota a transfer

es patrieres and see

ecan many

Siperior to the design of the

Side of the state 
Mitter and the second

80° 12'

P 67-7

mai:

magneticus, , , , ,

3c : 2 plage

de la création de l'époque : l'écrit domine, le cinéma est à part ; si la musique est couverte par le droit d'auteur, son support commercial, le disque, ne l'est pas. Economiquement, chaque industrie fonctionne comme une filière étanche : en son sein, investisseurs et exploitants créent, produisent, éditent, distribuent en fonction des seuls débouchés de la filière; les marchés voisins offrent peu de possibilités d'utilisations secondaires ou dérivées des œuvres. Les cessions de droits d'auteurs prévolent, en principe, une rémunération proportionnelle aux recettes générées par l'œuvre et solidarisent ainsi les différents partenaires face au succès ou à l'échec de l'exploitation. A ce stade, l'acte de consommation finale confond l'œuvre et le support de reproduction (papier imprimé, disque, copie de film) ou l'enceinte de représentation (théâtre, cinéma) dont elle est captive. Cette confusion facilite le contrôle du marché : il suffit de déterminer le nombre d'entrées ou d'exemplaires vendus.

Or, cette économie du marché de la création se transforme profondément avec la consommation des œuvres à domicile. Depuis

E 11 mars 1957, quand la 1957, le progrès des techniques de d'auteur et évince ses bénéfitransmission et d'enregistrement électromagnétiques a permis la constitution de réseaux et affranchi les œuvres de leurs supports ou de leurs enceintes. Dans un réseau, un seul mode de transport - des émissions de télécommunication - permet d'acheminer indifféremment écrits, sons ou

> A la différence du client de filière, l'usager de réseau qui règle un prix - abonnement, redevance ou péage - ne le fait pas, la plupart du temps, pour la consommation d'une œuvre isolée, mais pour une masse de prestations de services. Les rapports entre la rémunération des auteurs et leurs ayants droit et la rémunération du réseau sont donc contingents. La rentabilisation individuelle d'une œuvre intéresse moins un réseau de radio, de télévision ou de télématique que son intégration harmonieuse dans l'ensemble de programmation et sa contribution à la fidélisation et au développement de l'audience.

> De plus, le réseau entre en concurrence avec le cinéma, le disque ou l'édition par les œuvres qu'il diffuse, les publics qu'il draine, le temps de consommation qu'il exige ou le financement de l'exploitation qu'il appelle. Il faut donc dégager des solutions de complémentarité : échelonnement de l'exploitation des films de cinéma selon une hiérarchie des médias, rémunération des entreprises phonographiques pour le passage des disques et des vidéoclips à l'antenne, déclinaison des campagnes de publicité d'un média à l'autre.

Les effets déstabilisateurs des réseaux sur l'économie du marché de la création ont été accrus par le développement de la copie privée. Cette pratique, facilitée par la multiplication des moyens photographiques ou électromagnétiques de reproduction, déroge par exception au régime des droits

ciaires potentiels d'une part de leurs ressources. Celles-ci sont, par ailleurs, compromises par la croissance du piratage qui s'appuie sur les mêmes techni-

Au total, la conjugaison de la disfusion des œuvres par les réscaux et de leur reproduction privée à domicile vide concomitamment les droits de représentation et de reproduction d'une partie inquiétante de leur potentiel d'exploitation. C'est donc pour adapter la législation sur la propriété littéraire et artistique que le Parlement a adopté la loi promulguée le 3 juillet 1985.

### Quatre préoccupations

Le dispositif législatif répond globalement à quatre grandes préoccupations:

• D'abord, il adapte le droit

d'auteur aux nouvelles formes de création et d'exploitation des œuvres apparues depuis 1957. Les réseaux de télévision ont savorisé l'éclosion de réalisations audiovisuelles autres que le film de cinéma : désormais, la loi les protégera explicitement en tant qu' « œuvres audiovisuelles ». De même, les réseaux de télématique, les jeux vidéo et en général l'informatique ont fait appel à une part croissante de création intellectuelle qui s'exprime en particulier dans les logiciels; ceux-ci seront donc couverts par le droit d'auteur, mais leur régime sera spécifique pour tenir compte de leur caractère « industriel » : le droit d'auteur, dans ce cas - dont la durée sera au plus de vingt-cinq ans au lieu de cinquante ans minimum, - revient à l'employeur dans le cadre du contrat de travail avec le salarié.

Mais les techniques d'exploitation se transforment également. Les réseaux hertziens, câblés et par satellites se multiplient à l'échelle continentale, se ramifient localement, se connectent

On a découvert Lloyd Cole, il y a

peu, avec son premier album. Les

débuts de Chris Isaak provoquent le

même genre de choc, en profon-

deur, intimiste, porteur de mythes.

Il y a chez l'un comme chez l'autre

de la graine de héros, de la légende

en perspective. Ça se voit au physi-

que, ça se sent dans la musique. ca

s'entend dans les textes, ça tient à

une manière d'être, de se présenter,

une attitude de vie. Il suffit de voir

la photo de la pochette pour deviner

ce qu'il y a dans le disque, ça ne

ventre. Chris Isaak, et la musique

est forcément au dispason. Forcé-

ment. Ce visage - mais, évidem-

visage : une facon de poser (de pro-

fil) pour la photo fondue dans le

noir, de porter un regard comme un James Dean impossible à cemer, de

glisser une moue à peine perceptible

aux commissures des lèvres. de

pour dégager le front sur toute sa

ment, ce n'est pas seulement le

On sait aussitôt ce qu'il a dans le

trompe pas.

DISQUES

vers certains bassins d'audience ou certains réseaux soit captée par d'autres et retransmise ailleurs. De proche en proche, elle peut ainsi se trouver diffusée bien au-delà des limites d'exploitation prévues par contrat.

C'est le risque d'une véritable chande des œuvres qui menace ainsi ceux qui ont investi dedans: il ne peuvent plus maîtriser le « timing » de l'exploitation selon les acheteurs, les audiences et les pays; des ressources potentielles sont obérées. Face à ce danger d'origine technique, la loi de 1985 établit des contreseux de caractère juridique: sous le terme général de télédisfusion, elle organise la protection par le droit d'auteur de l'ensemble des communications d'œuvres proposées au public par les réseaux hertziens, câblés ou par satellites; mais elle prévoit que chacun d'entre eux doit obtenir pour chaque télédissussion les droits et verser les rémunérations nécessaires.

Grâce à ce dispositif, l'exploitation des œuvres peut être segmentée et optimisée à l'intérieur des réseaux selon une stratégie définie par les ayants droit. Parmi eux, le producteur se trouve confirmé dans son rôle de pivot de l'investissement et de l'exploitation dans les industries de programmes. En effet, la loi de 1985 présume, comme la loi de 1957 le faisait pour le seul cinéma, que les auteurs de l'œuvre audiovisuelle lui ont cédé les droits d'exploitation dont il a besoin. Il n'est pas le seul dont la position est renforcée.

• Le deuxième grand apport de la loi est la création des droits voisins du droit d'auteur. Les artistes-interprètes (surtout chanteurs, musiciens et comédiens) et les producteurs d'enregistrements sonores et audiovisuels en sont les principaux bénéficiaires. Ils

hauteur, de montrer un nez,

immense et droit, en plein milieu du

visage, comme un boxeur (il l'a été

en amateur) qui aurait rangé les

gants avant l'inévitable fracture, -

oui, ce visage, c'est celui du Presley

d'avant le service militaire (comme

Lloyd Cole en moins poupon), c'est

celui de tous ces rockers-acteurs

solinaires déjà hommes mais pas

tout à fait sortis de l'adolescence

Bref, Chris Isaak a ce qu'on

eule. Voilà pour le personnage,

appelle une gueule. Une belle

un Américain de la côte ouest. La

musique, on l'a dit, lui ressemble,

succère le même univers, farouche

Rebelles pour la cause du rock.

 $\mathbf{K}_{ock}$ 

«Silvertone», de Chris Isaak

ment, il se peut très bien qu'une l'exploitation des œuvres : à émission partant d'un point donné l'heure où celle-ci se démultiplie sur les écrans, c'est important. Les rapports entre les nouveaux titulaires de droits, généralement à l'origine des œuvres, et les réseaux qui les diffusent ressortent donc rééquilibrés de ces innovations législatives.

 Mais il sallait aussi être réaévaporation de la valeur mar- liste : on ne pouvait administrer par contrat individuel la totalité des rémunérations dues aux nouveaux titulaires de droits. Or. avec la dissémination dans le public des postes de radio et de télévision, des magnétophones et des magnétoscopes, l'écoute des disques et la copie des œuvres constituaient sur le marché des formes nouvelles de consommation, échappant à tout contrôle.

> C'est pourquoi la troisième grande innovation de la loi de 1985 est la création de ressources intéressant collectivement les auteurs, artistes-interprètes et producteurs. On peut cependant s'étonner de voir une partie (25 % pour la copie privée et 50 % pour la diffusion des disques à la radio) des sommes attendues qui ont un caractère de droit privé et non de taxe - distraite de la

entre eux. Dans cet enchevêtre- seront donc associés par contrat à masse prélevée, pour financer des actions d'intérêt général.

· Enfin, face au piratage et à la difficulté croissante pour un ayant droit de contrôler par luimême l'exploitation de ses œuvres, le texte encourage les systêmes collectifs de perception des droits et alourdit les sanctions pénales pour les contrevenants. Mais celles-ci risquent malheureusement de se révélor insuffisantes pour exercer un plein effet de dissuasion.

En résumé, la loi du 3 juillet 1985 améliore utilement l'édifice législatif de 1957. Elle est l'aboutissement de discussions intenses entre professionnels et pouvoirs publics. Du projet dirigiste qu'on lui soumettait, le Parlement, sous l'impulsion du Sénat, a su tirer une loi plus ouverte et adaptable. Certes, la portée de plusieurs dispositions ne sera connue qu'au terme de la négociation obligatoire d'accords collectifs. Mais l'essentiel est bien la création de nouveaux titres juridiques; il est vraisemblable qu'à l'instar des titres financiers négociables en Bourse, ils se prêtent au jeu et au développement des transactions sur le marché de la création.

HERVÉ PASGRIMAUD directeur délégué du Groupement intersyndical de la communication audiovisuelle.

### PHILATÉLIE № 1907

La Principauté de Monaco... ... procédera le 23 janvier 1986 à l'émission d'une série de nonvelles valeurs d'appoint.

Ces timbres poursuivront la série dite « Monaco d'autrefois » dans les

neuf valeurs suivantes : 0,50 F, voiliers an Port :

0,60 F, église Saint-Charles; 0,70 F, procession; 0,80 F, sous l'olivier;

0,90 F, l'embarcadaire; 1,00 F, place du Palais; 2,00 F, Tartanes dans la rade; 4,00 F, gare de Monaco; 5,00 F, la Diligence.

Il sera également émis, le même jour, quatre timbres. Taxe du type « Ecussson stylisé » : 0,50 F, 1,00 F, 2,00 F et 4,00 F.

Cet ensemble sera en vente aux guichets philatéliques en France et proposé aux abonnés de l'Office des Emissions de timbres-poste monégasques par un bon de commande Monde, du 9 mars, page XV. du 23 janvier 1986.

• RETRAFTS : les huit valeurs de série des «Auto mates du XIX siècle et les timbres - taxe type triangu-laire «Sceau Princier» (0,50, 1,00, 2.00 et 4.00 F) cesseront d'être vendus

à partir du 22 janvier 1986. ALCERIE : par l'émission d'un timbre de 0,80 dinar algérien a été sodigné le - Festival National de la Jeuesse » ; imprimé en polychrome, offset, d'après une maquette de Sid-Ahmed Bentounes.

解决学表现的

ALGERIE : le 40 anniversaire de ion d'un timbre de l dinar algérien ; imprimé en hélio polychrome, maquette de K. Krim.

Calendrier des manifestations avec bureaux temporaires

⊙ 27500 Pont-Andemer, 2/VII\* © 57400 Sarrebourg (Tr Fce) 6/VII\*

© 33164 Cazonx-Air (Pte On) 7/VII\*

© 46100 Figeac (Pt de Pin) 15/VII\*

© 47320 Saknt Agrère (Poste) 18/VII/\*

© 66500 Villefr. de Conflent 20/VII\* ○ 66500 Villefr. de Conflent 20/VII<sup>2</sup>
○ 74440 Chamonix (Tunnel) 20/VII<sup>2</sup>
○ 93350 La Bourget (Tr Fce) 27/VII<sup>2</sup>
○ 40400 Dax (Urillo) 9/VIII.
○ 30700 Uzès (Foire Vins) 9-11/VIII.
○ 16500 Confolens (folk!) 10-11/VIII.
○ 66110 Amélie-les-Bains 10-11/VIII.
○ 30430 Barjac (antiqu.) 11-15/VIII.
○ 59140 Dunkerque 14-15/VIII.
○ 59140 Dunkerque 14-15/VIII.
○ 51300 Virry en Perthois 15/VIII.
○ 66800 Palau de Cerdagne 17/VIII.
○ 43160 La Chaise Dieu 22/VIII-1/IX.
○ 76370 Nerville-Ez-Dieppe 24/VIII.
○ 21000 Châlons/s/Marne 31/VIII-9/IX.
○ 59510 Hem (fêtes) 7-8/IX.
○ 59510 Hem (fêtes) 7-8/IX.
○ 59500 Aurillac (PTT) 10/IX.

○ 72650 Aigne (sport) 14/IX.
 ○ 62290 Nortex-les-Mines 14-15/IX.

· Voir - Bureaux tempor

• POLYNÉSIE FRANÇAISE: un timbre P. A. pour l'Année international



un document photo, en offset quadri-

chrome par Edila. • WALLIS-ET-FUTUNA: une



photo de Y. Geneste. Imprimé en offset polychrome par Edila. ADALBERT VITALYOS.

## Le Monde DES **PHILATÉLISTES**

Tous les mois, toutes les nouvelles émissions, les expositions, les ventes et les cours. Tout ce qu'il faut savoir pour mieux gérer votre patrimoine philatélique.

MICKEY, DONALD, TINTIN, LES SCHTROUMPFS **EN TIMBRES** 

En vente chez votre marchand de journaux

### **L**lassique

Le nouvel « Orfeo » de Michel Corboz

En revenant à l'Orfeo, Michel Corboz n'est pas guidé par la simple idée du remake. e En 1968, j'avais une conception gratorio de l'opéra de Monteverdi, précise-t-il. Aujourd'hui, prima le parole : je veux rendre au mot tout son pou-

D'entrée, premier constat : cette vision n'est pas « à l'ancienne ». Reflet de la production du Festival d'Aix qui vient de s'achever, le présent album a été enregistré avec la participation de l'orchestre de l'Opéra de Lyon, renforcé des quelques instruments d'époque indis-

En fait, sous cet habit moderne, Corboz entend exalter la théâtralité d'une musique qu'il hausse sans complexe à la dimension « grand opéra ». Le drame est ainsi priviléie, qui dit la passion de la vie, l'angoisse de la mort et la douleur de l'homme écrasé par un fatum aveugle. Et la volonté de célébration est évidente et souvent porteuse d'une émotion intense.

Reste le revers de la médaîlle. La conception « oratorio » de son premier enregistrement permettait à Corboz d'être merveilleusement attentif à la plasticité du récitatif. Aujourd'hui, le chef vaudois s'investit avant tout dans le tragique, mais, ce faisant, il néglige le pur envoi de la phrase monteverdienne. où les racines du chant sont dans les mots. Et Gino Quilico, Orphée ardent, juvénile (et scéniquement captivant), n'a pas l'aura du mystère, ni la diction ailée, ni la noblesse d'accents de son prédécesseur Eric Tappy, dans le rôle-

Reconnaissons pourtant que ces manquements à l'espnt de l'œuvre sont beaucoup moins sensibles au disque que lors des récentes représentations aixoises (et sans doute Corboz a-t-il été trahi à la scène par un souci de grossissement expressif, dicté par les conditions du spectacle sur le vif). De plus, l'album

la mise en scène de Claude Goretta, complètement étranger au génie baroque de Monteverdi. Pour leur part, Colette Alliot-Lugaz (la Musique), Danielle Borst, Proserpine charmeuse, et Eric Tappy, qui fait un retour inattendu dans le rôle d'Apollon, ainsi que les chœurs de la Chapelle royale - une manière d'idéal pour le répertoire du dixseptième siècle - respectent les

nous évite l'affligeante banalité de

En tout état de cause, il s'agit là d'une version qui ne peut laisser indifférent et qu'il faut connaître, même si la vision « musicologique » du premier enregistrement d'Harnoncourt continue, à mon sens, à dominer la discographie du chef-

règles du jeu et du style, tout en fai-

sant avancer le drame avec la musi-

ROGER TELLART.

• Deax disques Erato, NUM coiffer les cheveux en pompadour

d'œuvre.

## Jazz

## « Tactics », de Jean-Pierre Fouquey

pertout. Il relève d'une province uni-que qui ne connaît que des villes de plus ou moins grande importance. Disons, en allant vite, et en faisant l'impasse sur la Scandinavie et l'italie: New-York, Londres, Paris, Berlin, Varsovie, Tokyo, Los Angeles, et la boucle est bouclée. Jean-Pierre Fouquey appartient à l'un des mail-lons de la chaîne et contribue à son

Tactics, avec des thèmes solidement construits, fait référence cela dit pour donner des repères aux deux Evans : Bill pour le piano. Gil pour les arrangements. Aux cuivres et aux « saxes » Fouquey a dévolu un rôle de simple soutien har-

Le jazz est de nulle part et de monique pendant les exposés, sobriété que d'aucuns regretteront, mais sobriété voulue. De la remarquable section rythmique, où règnent Alby Cullaz et Stéphane Planchon, peut-être a-t-on un peu trop atténué la présence au mixage. Un « feeling impressionniste », par décision délibérée, prévaut du reste en beaucoup de moments de ce disque qui bénéficie du concours, dans certaines plages, d'une dizaine de musiciens de haut niveau, et qui comptent parmi les plus demandés du métier. Tactics honore Paris.

LUCIEN MALSON.

• CY Records 733616. Distri-

profond, intègre. Du rock du côté de chez Duane Eddy, Presiey et autres pionniers du genre. L'esprit, l'influence, revisités et endossés sans mimétisme, sans nostalgie. Il s'agit de tout sauf de revival.

Chris Isaak est en plein dans son époque. Son écriture, son interprétation, ne cèdent pas au décalage. Il n'est simplement pas moderne au sens, technologique débroussail-leur, où on l'entend. Mais qui pourrait lui coller une époque sur le dos ? Qualques accords épurés, des guitares senties et frissonnantes, des mélodies tamisées. Des titres pêle-mêle (Funérailles sous la pluie, les Solitaires, Pleurs, Les jolies filles ne pleurent pas) qu'il chante de sa vôix de crooner dou-

sensuel. le falsetto frémissant. Ce disque, ils l'ont enregistré à deux pour l'essentiel avec James Calvin Wilsey, et c'est le nom de son ancien groupe, Silvertone, qui le titre. On ne peut imaginer un chanteur pareil s'exprimant autrement qu'à la première personne. Chris isaak : à ce nom correspond déjà une image, et cette image, il y aura sürement un jour des gosses pour l'épingler au-dessus de leur lit.

loureux, le timbre feutré, le trémolo

ALAIN WAIS.

om to the control of 
WEA, 925156-1.

## échecs

Nº 1136

**Grandes** manœuvres

(Tournoi interzona de Bienne, 1985)

Blancs: Y. SEIRAWAN (USA) Noirs : L. GUTMAN (Israël)



NOTES

 a) Les Blancs évitent d'entrer, après 4. Cf3, d5, dans la « défense Grunfeld ». spécialité de leur adversaire.

b) Peut-être avec l'idée de jouer le système Saemiach», après 5..., d6; 6.13. d'un C ne ferait qu'affaiblir le roque des

c) Les Noirs retardent l'avance d'i-dé et laissent croire qu'ils envisagent la poussée d'i-d5.

d) 6. Cf3 ou 6. F62 sont des suites normales: l'avance 64-65 ne peut, en principe, gêner les Noirs qui auront toutes facilités pour miner le centre en-

6) Meilleur que 9..., Fg4; 10. Db3! et l'i. Tdi.

f) Le pion avancé doit disparaître. g) Restreignant l'espace des Noirs.

h) Une partie de grandes manœuvres positionnelles commence, dans laquelle chacun tente de poster ses forces au mieux. Le C-R sera mieux placé en ç2. case d'où il contrôlera le point central d4 tout en menaçant de gagner du terrain sur l'aile – D via b2-b4; en même temps, les Blancs se réservent la possibi-

i) Cédant an Cf5 la case hé en cas d'attaque par g4.

Les Blancs ont réussi à regrouper harmonieusement leurs pièces et domi-nent en termes d'espace.

k) Essayant de trouver un pou de jeu libre sur l'aile – D puisque la tentative de récupération de la case é5 au profit

Noirs après 22..., g5; 23. Fg3, gxf4; 24. Txf4, Cg6; 25. Tf2 suivi de Fd3 - Ta-f1 - Ff5 - Fxç8 - Cf5. 1) Cette sortie de D ne vise qu'à per-

mettre le doublement des T sur la com) Afin d'éviter un éventuel échange de T

n) Cherchant à se dégager par f6-f5 t menaçant le sacrifice 27..., F×g4; 28, bxg4, Cxg4+.

o) Les pièces des Noirs sont acculées sur les denx dernières rangées et sont li-mitées à une activité purement désensive. Le doublement des T sur la colonne

é ne sert à rien. p) Pratiquement en zugzwang, les Noirs ientent une sortie briliante.

q) Les Noirs ont, en effet, par ce sa-crifice d'un C, trouvé de dangereuses ressources mais, en rendant sagement la pièce, les Blancs stoppent toute attaque ememie et conservent l'avantage posi-

r) Si 37.... Ff5; 38. Dç2, Dd7; 39. Ch4! s) En zeitnot, les Blancs ne voient pas le coup simple 40. Td3.

1) Le flottement des Blancs est étonnant et donne aux Noirs de belles

u) Si 46..., R×f7; 47. Co61 et si 46..., 6×d4; 47. FI4, F65; 48. TI6. 49. Txg7+!

 w) L'apparition sur l'aile - D du F est foudroyante. Ce magnifique sacri-fice de déviation n'était pas attendu des Noirs qui ne peuvent que l'accepter. x) Menace 50, Fh7 mat.

y) Menace 30. Fit max.
y) 49.... Dél+ ne change rien:
50. Rh2. Si 49.... Fg7; 50. T×g7+!
Pour ces raisons, le grand maître israélien abandonna alors qu'il disposait
d'une ultime ressource, 49..., Ff5!!; si
50. F×f5, R×f7; 51. Fé6+ Ré7;
52. Df7+, Rd6! et les Noirs gagnent; si
50. D×f5, Dél+!; si 50. T×f5, Dél+;
51. Rg2, é4!

### SOLUTION DE L'ÉTUDE Nº 1135 V. KALANDADZE (1984)

(Blancs: Rb8, Ta8. Noirs: Rb6, Pa5

1. Rc8, Bb5; 2. Rd7, a4; 3. Re6!! sinon le gain s'échappe, Rb4; 4. Rd5, a3; 5. Rd4, Bb3; 6. Rd3, Rb2; 7. Rd2, a2; 8. Tb8+ (et l'on comprend l'importance du pion dé et la finese du troities de la finese du troities de la finese du troities de l'orde de l'important de l'importa sième coup des Blancs (Ré6) : si les Blancs avaient pris le pion d, les Noirs pourraient maintenant annuler par 8....

Ral! tandis que maintenant sur 8..., Ral les Blancs font mat en deux coups après v/ Si 47..., Fc8; 48. Fb4l, Dxb4; 9. Rc2), Ra3; 9. Rc2!, a1=C+; 10. Rç3 et les Blancs gagnesit.

> ÉTUDE A. MAXIMOVSKY et V. CHUPLEZOV

6

1

Sept. To the Sept.

÷ . . . .

. . .

) ....

· : . . .

....

4 ... liinkun toin

表示 120 元,1

·--.

Ousetts

th 20. · ·

18 28 14-1 L. A Section

A DE STATE OF THE PROPERTY OF

ne duse of

\_-.

: - - "

2.570

Autor 5

Jugments

. 06" 32.7

and the first of the

1:12

ాంధాన = చే

ng amer

20.00

71276

100

1.0

100

----

120 302 ......

7.7

) <u>|</u> | 19672

1900 / 1900 Market - 1900 Mark

Vins prin

1.000

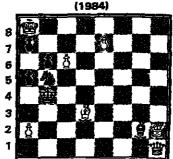

BLANCS (6): Ra8, Dh2, Fd3, NOIRS (7): Rb4, Dh1, Fg2, Cb5, Pa7, b6, a5. CLAUDE LEMOINE.

## bridge

Nº 1134

Le coup de l'empereur Cette donne a reçu le prix du

| meilleur co                     | sup des Olympiades            |
|---------------------------------|-------------------------------|
| DIATTICE                        | <b>♠</b> ¥65                  |
|                                 | ♡AR                           |
|                                 | ♦ ¥9876                       |
|                                 | <b>4</b> 1032                 |
| <b>∲</b> 10982<br>♥109<br>♦ D10 | O E ♥ R74<br>♥ 876532<br>♦ A3 |
| <b>♣</b> A9654                  | <b>+</b> V7                   |
|                                 | <b>♠</b> AD3                  |
|                                 | ♡DV4                          |
|                                 | ♦R542                         |
|                                 | AD DO                         |

Ann.: S. don. N.-S. vuln. Sud Ouest Nord Nakamura Latinov Yamada Besse passe · 3 ♦ 3 SA passe Passe passe

Ouest ayant entamé le 5 de Trèfle pour le 10 et le Valet, le déclarant a laissé passer pour couper les commu-nications, et Besse (en Est) a continué Trèfle. Ouest a pris le Roi avec l'As et il a rejoné Trèfle pour en affranchir deux. Quelle carte Est at-il défaussée sur le troisième tour à Trèfle pour faire chuter trois sans atouts?

rama \*. Tout d'abord, la Volière, de

Ginette Ste Cluque. Vous devez

trouvez dix noms d'oiseau, mais

comme vous êtes alanguis par le

famiente, nous vous fournissons non ut les tirages, mais les défi-

1. EENRST, hirondelle de mer.

3. INNOPS, passereau chanteur.

2. FFINPU, autre palmipède de

4. EELPRT, troisième palmipède de mer (froide).

5. ACNOTU, grimpeur de l'Amé-

Le deuxième jeu, de Jean-

rique tropicale.
6. AACORS, coureur australien.

nitions.

### Réponse:

Que va-t-il se passer si Est fait la défausse normale d'un Cœur?

Après avoir pris avec la Dame de Trèfie le déclarant va monter au mort grâce au Roi de Cœur pour jouer Carreau afin de les affranchir. Si Est fournit le 3, Sud mettra le Roi et rejouera Carreau; et, si Est prend avec l'As, Ouest ne pourra pas faire non plus sa Dame de Carreau.

Mais regardez ce qui est arrivé après la sensationnelle défausse de l'As de Carreau : le déclarant a chuté, car il n'a pu empêcher Ouest de faire la Dame de Carreau et ses deux Trèfles maîtres.

Sur l'entame du 5 de Trèfie le déclarant a-t-il fait une faute en mettant le 10 de Trèfle avec : 10 3 2 à Trèfle au mort et R D 8 de Trèfle dans sa main? N'aurait-il pas dù fournir un petit Trèfle du mort, ce qui lui aurait permis de gagner 3 SA?

Sur l'entame de la quatrième meilleure à Trèfle (qui promettait trois cartes au-dessus du 5 en Ouest

et deux en Est) le déclarant avait un problème délicat à cause du 8. Il a finalement adopté la solution simple de mettre le 10 (et de laisser passer quand Est a fourni le Valet), et il aurait fait au moins neuf levées si Besse n'avait pas sacrifié son As de

### La victoire des Autrichiens

An championnat d'Europe, qui s'est déroulé à Salsomaggiore, en Italie, les Français tenants du titre étaient les grands favoris dans la catégorie Open. Mais Chemla, Per-ron, Lebel, Soulet, Covo et Paladino ont faibli sur la fin, et c'est l'Autri-che qui a gagné avec 376 « points de victoire » devant les Israéliens (374), les Français (358), les Danois (358), les Suédois (357), les Anglais, les Polonais, les Norvé-giens, les Italiens et onze autres

L'Autriche avant la guerre avait remporté trois lois le titre européen et une fois le championnat du monde (1937); ensuite elle n'avait plus gagné ce trophée. Elle dispose

aujourd'hui de champions de valeur avec Berger, Feichtinger, Fucik, Meinl, Rohan et Terraneo. Leur capitaine non joueur est Baratta. Voici une donne caractéristique du style des Autrichiens.

♦ 1062 ♥ A V 1092 ♦ A R V **♣**A5 ♠RD975 ♥8763 ♦1042 ♣3 ∳V8 ♥R5

**♦** D73 **♣** RD10872 Ann.: S. don. Pers. vuln. Ouest Nord Kiapekos Berger Kanavos passe 2 passe passe 3 passe passe passe passe passe passe passe passe passe 4SA

Toutes ces enchères sont artisicielles, sauf l'ouverture de 2 Trèfles qui indiquait une longue à Trèfle. Ouest ayant entamé le Roi de Pique et continué Pique, le déclarant, après avoir coupé le troisième tour à Pique, a tiré l'As de Trèfle, puis le Roi de Trèfle, mais Ouest a défaussé un Pique au second tour. Comment Sud (Mein!) a-t-il gagné CINQ TREFLES contre toute

### Note sur les enchères

L'ouverture de «2 Trèfles» dans un système basé sur le Trèfle de Précision promettait un minimum de 10 points d'honneurs avec une lon-gue à Trèfie, et la réponse de 2 Carreaux - demandait quelles étaient les valeurs dans les autres couleurs, «2 SA» et «3 Cœurs» montraient que ces valeurs étaient à Cœur et à Carreau, enfin «4 SA» indiquait qu'il n'y avait pas de singleton, et Nord s'arrêta à «5 Trè-fles».

Dans l'autre salle, les enchères furent médiocres : Sud : passe -Nord : 1 Cœur - Sud : 2 Trèfles -Nord : 3 SA... pour une de chute. Or Sud, dans un système naturel, peut ouvrir de «1 Trèfle» et il n'est pas difficile d'arriver à... «4 Cœurs».

Solution des jeux :

PHILIPPE BRUGNON.

LA VOLIÈRE: 1. STERNE - 2.

PUFFIN - 3. PINSON - 4. PETREL - 5. TOUCAN - 6. CASOAR - 7. COURLIS - 8. VER-

DIER - 9. CHOUCAS - 10. FOUL-

ASSEMBLEZ: GELIVE - JEU-

NET - MALAGA - PARIDE -

POTION - REMPLI - SETACE -

• Le règlement international 1985 est disponible. Envoyer 10 F en

timbres et une enveloppe affranchie

les dimanches à 19 h 35, Télé-

• Scrabble à la télévision. Tous

pour 50 grammes à la FFSc.

Monte-Carlo présente une ém dée sur le scrabble.

SUAJRE-TANTOT-TRIBUT.

## scrabble \*

Donnez-leur des noms d'oiseau

dans le désordre. Exemple : TAN-Sacrifiant à la tradition de la saison, nous vous proposons aujourd'hui deux jeux extraits de ACE - AGA - BUT - GEL - IDE numéros récents de Scrabble-

ION - IRE - IVE - JEU - MAL -NET - PAR - PLI - POT - REM -SET-SUA-TAN-TOT-TRI. Solutions en fin d'article. \* 96, boulevard Pereire, 75017

### Lic. FFSc, 75 F. Non-lic. et étranger, 90 F.

INTERCLUBS PREMIÈRE DIVISION

Quart de finale - 23 juin 1985 Utilisez un cache afin de ne voir que le premier tirage. En baissant le cache d'un cran, vous découvrirez la solution et le tirage suivant.

Sur la grille, les cases des rangées 7. CILORSU, échassier migrahorizontales sont désignées par un numéro de 1 à 15; celles des 8. DEEIRRV, passereau vert colonnes par une lettre de A à O. Lorsque la référence d'un mot com-9. ACCHOSU, corneille à la mence par une lettre, ce mot est nuque grise. 10. EFLOQUU, échassier volsin de la poule d'eau. horizontal; par un chiffre, il est vertical. Le tiret qui précède parfois un tirage signifie que le reliquat du tirage précédent a été rejeté, faute François Bescond, consiste à construire dix mots de six lettres à de voyelles ou de consonnes.

l'aide de vingt mots de trois lettres Le dictionnaire en vigueur est le

| N.       | TIRAGE               | SOLUTION        | RÉF.     | PTS   |
|----------|----------------------|-----------------|----------|-------|
| 1 2      | ADEENRR              | RENARDE         | H7       | 70    |
| ] 3      | ADEELMR              | A(V)ALERAI(a)   | iic      | 64    |
| 4        | EEFGIMN              | DÉMÉLERA        | 13 G     | 78    |
| 5        | EMN+AAEU             | FIGÉ -          | 012      | 47    |
| 6        | AEEMN+MZ             | RENARDEAU       | _ H7     | 30 11 |
| 7        | AMM+EGHT             | (V)ENEZ         | D 11     | 46    |
| 8        | -DHOOQRU             | HATE            | 143      | 34    |
| 9        | DOR+EPTU             | HOQUET          | L9       | 32    |
| 10       | BCIOSSX              | DUPERONT        | 9 B      | 64    |
| 11       | CIS+AELS             | BOXES           | 14 Å     | 32    |
| 12       |                      | ÉCLISSA (b)     | M 3      | 78    |
| 13       |                      | IMBU            | A 12     | 24    |
| 14       |                      | EGO(T) ISME (c) | E2       | 68    |
| 15       |                      | EVACUÉ          | 4.3      | 24    |
| 16       | -KLLOOPR             | FEINT           | N6       | 41    |
| 17       | LLO+CINU             | POKER           | 01       | 48    |
| 18       | O+INNSTY             | LINCEUL         | 2 A      | 22    |
| 19       | NOT+BJRT             | YTNS            | 5 H      | 38    |
| 20       | NORTT+SV<br>NORTT+TW | JOB             | 4 D      | 24    |
| 21<br>22 | MONITHIM             | WONS .          | 6L<br>7B | 27    |
| 44       | -                    | WUND - {        | · · ·    | 14    |
|          |                      |                 | Total    | 905   |

Scrabble-club de Bordeaux St-Bruno, 49 bis, rue Brizard.

Tournois le mardi à 21 heures.

Petit Larousse illustré (PLI) de

(a) ou (B)ALAIERA. - (b) assujettir. -(c) anglicisme.

1. P. Levart, 905. - 2. H. Chevallon, 903. - M. Duguet, 903.

Résultat final : Etoile bat PLM.

MICHEL CHARLEMAGNE.

 Prière d'adresser toute correspondance concernant cette rubrique à M. Charlemsgne, FFSe, 96, boulevard Pereire, 75017 Paris.

### **MOTS CROISES**

Nº 365

olive.

I. Calembredaines et billevesées, mais non sans quelques vérités. -II. Aide le consommateur. Sans ordre. - III. Espère, et même un peu plus. C'est plus que de la soulesse. - IV. Fait partie du cheptel. On lui a enlevé tout ce qui dépassait. En tôle. - V. Le sérieux est dans la Bible, l'autre dans l'album d'enfant. En règle. - VI. Il tombe parfois de haut. On y met les morceaux. -VII. Baie japonaise. Conséquence de mariages. C'est plein d'agrément de droite à gauche. — VIII. Parsois utile mais ce n'est pas un cadeau. Jonent leur jeu. – IX. Adverbe.

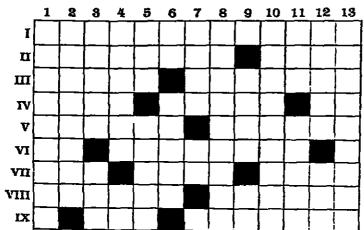

Relève de la communication. -X. Ils font flamber les prix.

i. Grand et benêt, a-t-il vraiment des ongles acérés ? - 2. Sensible, ou parfois, plutôt dure. - 3. L'est nous y fait toujours penser. Nom de rois. - 4. Ils ont eu leurs doses. Chu n'importe comment. - 5. Sortis de l'œuf. On n'en parle plus. - 6. Pronom. Il faut s'y accrocher. -7. Fleuve. Petit vers le même. Note. - 8. Ce ne sont pas là, doctrines d'insoumis. - 9. Apprit tout à Démosthène. Mal situé. - 10. Manifestation. - 11. Manifeste un penchant pour le précédent. On peut y jouer du marteau comme du couteau. - 12. Bien ou mal, la tête en bas. Vraiment très pingre. ~ 13. Des lois blāmables.

### SOLUTION DU Nº 364 Horizontalement

1. Cinémathèque. - II. Originaux SM. – Ul. Novateur, CEE, – IV. Fiel. Crécher, – V. Osa, Adi, Ho. – VI. Réunionnaise, – VII. Xyste. Teci. – VIII. Im. Lei. Do. – IX. Salo. Quintal. – X. Trinquer. Age. - XI. Exaspérantes.

1. Conformiste. - 2. Iroise. Marx. - 3. Niveaux. Lia. - 4. Egal. Nylons. - 5. Mit. Aisé. Qp. -6. Anecdotique. - 7. Taurine. Uer. - 8. Hure. Dirs. - 9. Ex. Chaton. -10. Choie. T.A.T. - 11. Usée. Sciage. - 12. Emerveillés.

FRANÇOIS DORLET.

## ANACROISES®



Horizontalement

1. ABEJINTT. - 2. ACDEIT (+ 2).
- 3. EJINOPR. - 4. BDEJMOR. 5. EEMRTUV. - 6. ACEEJPR (+ 3).
- 7. AENORT (+ 1). - 8. EOSSST.
- 9. AEJINRTV (+ 5). - 10. AEJSTUV (+ 1). - 11. EEJILNTV. 12. ADEGOTU. - 13. DEGILUUV. 14. EENOPRT (+ 1). - 15. AADENNP. - 16. EJNNRTU (+ 2). 17. AAJIRST (+ 1). 17. AAIIRST (+ 1).

### Verticalement

18. EEIMORST (+ 1). 
19. EEIPRRSU (+ 1). - 20. AAABINRT. - 21. AIORSTUV (+ 1). 
22. AIIOPRTT. - 23. ADEINORT
(+ 3). - 24. ACEIPS (+ 1). 
25. AENOTTUV. - 26. EEINTTV. 
27. EEEINRSU. - 28. AENORS. 
29. AEGIRTU (+ 3). - 30. EE

NOORRT. - 31. ACCGINOT. 
32. EENNOT. - 33. AAEIRTV. 
34. AERSSTT.

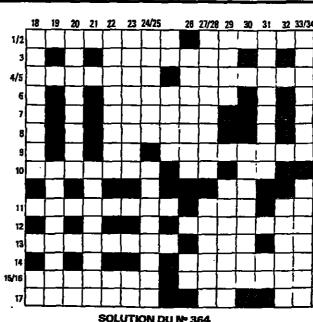

SOLUTION DU Nº 364

Horizontalement

1. PSYCHE. - 2. DIPOLES (DEPOLIS). - 3. ORTEILS (LOTTERS
TOLIERS). - 4. LUTASSE. 5. OLIFANT. - 6. URGENCE. 7. ANNAMITE (ANEMIANT). 8. RONDADE, prise d'élan, en sport. 9. ESCARRE, (CARREES
CREERAS ECRASER RECASER
RECREAS). - 10. CHASSAI. 11. TUSSORS, foulard de soic. 12. SURTAXE. - 13. LAURIER
(LEURRAI RELUIRA RUILERA).
- 14. ECOSSEE. - 15. RETOUR
(OUTRER ROTURE ROUTER
TROUER). - 16. ETEULES, chaume.
- 17. ECRASEE (ACEREES RECASEE). - 18. EPINEUX.

19. POLLUER. – 20. CASERNE
(ANCREES CARENES CARNEES
NACREES RECENSA SERANCE).
– 21. OPHIURE, animale marin =
toile de mer. – 22. YATAGAN. –
23. ARRETER (TERRERA). –
24. AGENDAS. – 25. HOSANNA
(AHANONS). – 26. STATUES. –
27. CADEAUX. – 28. EMERISEE. –
29. DIORITE, roche. – 30. MOLOSSE. – 31. ILLITES, minicial. –
32. CURSUS. – 33. IRRADIER. –
34. ENNUIERA (ANEURINE). –
35. SATANEE. – 36. BUREAUX.
MICHEL CHARLEMAGNE

MICHEL CHARLEMAGNE et MICHEL DUGUET.

INDE

. . . . .

HEILE VIEW PRICE ANS LUBONNE TABLE CONTRACTOR DIEF BAILGHOI EES BOME IL PICALISTA Marie Comments of the Comments

42. 🗪 COPE FLOR s CHARLES DIALS BELLING State Patrice Transcription

ENT

.....

# Je m'interroge...

Quelques remarques en passant.

France a accepté de diminuer sa production de beurre. Soit. Les coopératives ont donc été invitées à produire moins, dans le même pourcentage. De ce fait, on produira moins de beurres médiocres mais aussi moins de bons beurres, alors que l'on aurait peut-être pu profiter de l'occasion pour avantager

 $e_{|m_{diff}|_{\mathcal{Z}^{+},\mathcal{S}E_{\mathcal{L}}}|_{\mathcal{Y}^{+}_{q}}}$ 3 : 9 Kc21 3127 Blency 2425 and

AXIMOVSKY

CHUPLEZOV

CLAUDE LEMONE

David Three Bridge Brid

2.5 

A the manage

PHILIPPEERSON

70.00

100.

CHEL OF -- LEWIS CO.

dentification of the second of

german i

110m5

. "2

On sait, par exemple, que la laiterie d'Echiré (le meilleur beurre du monde, disait Alexandre Dumaine) maîtrise merveilleusement son terroir, surveille attentivement l'état sanitaire du cheptel. fait montre d'une grande rigueur quant à la qualité du lait. Produire moins est pour elle un désas-

Son animateur l'a fait remarquer à qui de droit : - Vous reux.

EVANT l'Europe, la n'avez, lui a-t-on répondu, qu'à augmenter l'aire de production! - Quais, mais, justement, augmenter l'aire de production. c'est admettre des laits inférieurs, produire du beurre moins bon! Est-ce cela que l'on veut ?

> Je l'ai évoqué ici, les « canardiers - du Gers ont demandé une réglementation et surtout une appellation définie du « magret » (ou du maigret), comme on en trouve partout sur toutes les cartes. Car - lou magret - c'est le maigre de poitrine du canard gras, du canard élevé pour son foie et, bien entendu, cela donne à sa viande une qualité particulière.

Aujourd'hui, n'importe quel canard de basse-cour, voire d'élevage intensif, peut fournir au restaurateur du magret bon marché. incontestablement moins sayou-

Il conviendrait donc d'adapter la législation (par ailleurs quelquefois si tatillonne) à ce respect d'une qualité gastronomique incontestable. On attend depuis des mois!

Quelques restaurateurs ont une « carte des tisanes ». Cela est bon et devrait encourager le consommateur à remplacer le casé, dont on abuse, par une infusion d'après-repas bénésique à la digestion.

Mais un restaurateur parisien avait eu l'idée de faire suivre le nom de ces tisanes par quelques lignes expliquant leur rôle et leur

Remarquez qu'il existe dans le commerce nombre d'ouvrages où l'on trouve ces mêmes indications. Mais au restaurant il est interdit d'en faire usage : messieurs les

pharmaciens s'y opposent. Comiquement triste, n'est-ce pas?

Et puisque l'on nous prépare des - énarculinaires » à grands frais, ne pourrait-on pas suggérer aux organisateurs de cette Ecole nationale des arts culinaires de réclamer du gouvernement ces décisions logiques d'amélioration du produit.

Car, en fait, la cuisine, tout le monde sait plus ou moins la mitonner, des chefs et des cuisinières (tiens, à propos, on n'a pas songé aux cuisinières en cet aréopage de génies?) il y en aura tou-

Mais, si on laisse faire, il n'y aura bientôt plus de bons produits

LA REYNTERE.

# Vins primeurs, les yeux fermés

Ici, on achète à l'estime.

DASSE le solstice d'été c'est la Foire aux vins primeurs. Non pas la Fête des marchands de beaujolais qui colle aux vendanges mais une foire internationale autant que discrète, une foire d'empoigne où s'agitent autant les vrais amateurs que les nouveaux riches de la planète vineuse. Vente en primeur? Depuis

quelques années le marché s'intensifie en même temps qu'il se codifie. Jadis pratique exclusive des professionnels du Bordelais elle a dans un premier temps gagné le grand public. Elle déborde aujourd'hui de la Gironde pour atteindre la Bourgogne et les Côtes du Rhône septen-

Rappelons les règles de ce jeu plus spéculatif que gustatif. Il faut d'abord s'intéresser au millésime de l'année, observer les conditions climatiques, enquêter au moment des vendanges, flairer les premières tendances. Il faut ensuite traîner chez les cavistes avertis, ouvrir les oreilles au printemps et recevoir les tarifs en juillet. A ceux qui auront su épargner, toutes mises sont possibles.

Il faut alors payer rubis sur l'ongle un vin que vous n'avez pas goûté, un vin encore en cuve ou en médiaire, caviste ou négociant. barriques que vous recevrez à

### **Ouverts** en août

Une coquille a transformé la Tour d'Argent en Tour d'Auvergne dans le Monde Loisirs du 27 juillet.

Et la liste des « ouverts en aout » du 6° amondissement a disparu. La voici donc : Lapérouse, 51, quai des Grands-Augustins, tél.: 326-68-04; Aux Charpentiers, 10, rue Ma-billon, tél.: 326-30-05; la Petite Cour, 8, rue Mabillon, tél. : 326-52-26 ; la Brasserie Lipp, 151, faubourg Saint-Germain, tél.: 548-53-91; le Sybarite, 6, rue du Sabot, tél. : 222-21-56; Chez Tante Madée, 11, rue Dupin, tél.: 222-64-56; et enfin l'Arrosé, 12, rue Guisarde, tél.: 354-



Un jeu plus spéculatif que gustatif.

demi plus tard. Tout cela on s'en doute implique une confiance totale au propriétaire ou à l'inter-

Qui gagne au jeu du primeur? Tout dépend du joueur. Certains se satisferont de l'acquisition de crus prestigieux à un prix inférieur à ceux du marché à venir. D'autres guigneront la superbe affaire comme ce chateau Pétrus (pomerol) de 1982 qui en trois ans a fait de multiples culbutes pour planer aujourd'hui à 2 000 F (la bouteille).

Et qui, dès 1984, commence à faire l'objet de ce type de transac-tions ? La vérité oblige à dire qu'il faut savoir raison garder. 1984 sonne triste après ces trois glorieuses que surent 1981, 1982 et 1983. Tout en témoigne, à tel point que certains professionnels ont décidé de ne rien proposer.

C'est notamment le cas de Fauchon où le jeune et rigoureux François Chazans (un nom à retenir) après la révolution qu'il fait propose une côte rôtie (65 F la

estime ne pas être tout à fait prêt. Sur la rive concurrente de la

Madeleine, Hédiard, lui s'est

lancé sans compter. Haut de

gamme oblige, les châteaux Mouton-Rothschild, Margaux et Haut-Brion sont à 246 F la bou-

teille. En tête des crus bourgeois, Chasse Spleen est déjà à 54 francs, alors que le sage Tour de By reste à 26 F. Les tarifs sont apparemment moins élevés chez Philippe Deles-trée à Bordeaux. Il faudra toute-fois compter avec la TVA en 1987. On note a priori un intéressant château la Lagune à 70 F (contre 87 F chez Hédiard) ou

Saint-Estèphe à 80 F (contre 101 F). Seul Jean-Charles Estève propose plusieurs château de Pomerol et de Saint-Emilion (château le Bon Pasteur à 72 F) que les autres déconseillent fortement compte tenu de la coulure qui a frappé le cépage merlot. C'est lui

encore un château Calon Ségur de

bouteille de chez De Vallouit, côtes brune et blonde assem-

blées). Et ailleurs? Dans la galerie Vivienne, Fionna Beeston, qui s'était taillé une petite réputation dans les primeurs a décidé ne pas jouer le jeu « sauf, dit-elle, pour un vin merveilleux, celui de M. Paul Barre à Fronsac ». Hésitation aussi chez Steven Spurrier aux caves de la Madeleine. Nous proposerons bien súr du Latour, explique M. David Cobbold et du de Fieuzal. Pour le reste, d'ici à septembre nous n'avons rien décidé. » Prudence encore au Savour Club.

D'autres inaugurent une nouvelle pratique : l'achat primeur direct. Quelques châteaux libres de tout contrat exclusif avec le négoce acceptent en effet de vendre de la sorte. C'est notamment le cas de château Clarke, propriété du baron Edmond de Rothschild, qui vend en primeur le tiers de la récolte au négoce comme au particulier, à des prix situés entre 88 F et 114 F.

Reste la philosophie de la vente en primeur et de l'inèvitable boursicottage auquel elle donne lieu. « Je me refuse totalement à ce genre de protique, explique Marcel Guigal, l'un des premiers propriétaires de la côte rôtie ces vins superbes dont les prix et la longue garde conviendraient parfaitement à un tel système. • Je passe entre cinq et six heures par jour dans ma cave et j'ai la satisfac-tion continuelle d'élever mes vins. C'est sentimental. On m'a demandé de vendre en primeur. Si je le faisais je ne serais plus trop chez moi. 🔻

JEAN-YVES NAU.

ADRESSES: Jean-Charles Estève, Club amical du vin, 7, rue de la Cerisaie,

75004 Paris. (1) 272-33-05. Philippe Delestrée, BP nº 66,
 14, quai Jean-Fleuret, 33250 Pavillac. (56) 59-06-22.

 Hédiard, 5, rue Jules-Ferry,92400 Courbevoie. (1) 788-62-62. M. Gérard Colin, Château Clarke, 33480 Listrac. (56) 88-88-00.

## Les Tables de la Semaine

### L'Ecurie royale à Antibes

Un rognon de veau liégeoise dans une auberge provençale, ça change ! Et c'est bon et rèposant sans exclure le homard en civet. Une cuisinière de l'ARC, Mr. Léa Xhauflair, propose certes une carte riche mais son menu à 120 F est très correct et mérite attention.

L'Ecurie royale, 33, rue Vauban , tél. 34-76-20, fermé lundi. Diner seulement.

### L'African Queen à Beaulieu

ensoleillée a été repnse l'autre année et à ses atouts de situation, ajoute la qualité honnête de sa cuisine, ses poissons fraîchement pêchés, ses grillades et même ses... pizzas ! Un parfait menu à 98 F.

• African Queen, port de aisance, tél.: 01-10-85. Tous les jours et jusqu'à minuit.

### Le Feu follet à Mougins

Sur la place de la mairie, ravissante, à l'ombre d'un vieux tilleui, une halte signée « Surmain ». C'est en effet la fille d'André Surmain (son relais gourmand est juste en face) et son mari cuisinier qui servent ici une cuisme jeune, simple, sans prétention mais généreuse. Menus de 78 à 120 F.

• Le Feu follet, place de la mairie, tél. : 90-15-78. Fermé dimanche soir et lundi en sep-

### Le Gourmet lorrain à Nice

Sur le port, cette brasserie

Dans un petit hôtel calme et caché, une des plus belles caves de France ! Et en dehors de la carte un petit menu très soigné (fromage et dessert) à 120 F.

· Le Gourmet lorrain, 7. avenue Santa-Flor, tél.: 84-90-78. Fermé dimanche soir,

L. R.

### Miettes

D'un lecteur gourmand et qui ne manque jamais de m'adresser un petit compte rendu de ses explorations restauratrices ces indica-

A Cahors, à l'Hôtel Terminus (5, avenue Charles de Freycinet. Tél.: 35-24-50), fonctionne depuis peu un restaurant qu'il juge excellent. Il a raison, le jeune nouveau chef a bien du mérite.

A Valence où bien sûr Jacques Pic reste au sommet (285, avenue Victor Hugo. Tél.: 44-15-32) il a noté aussi La Licorne (13, rue Henri-Chalamet. Tél.: 43-76-83), sympathique petite maison aux menus raisonnables.

A Lamastre, enfin, un coup de chapeau à l'Hôtel du Midi (place Seignobos, Tél.: 06-41-50). Plus connu sous le nom conservé des Barattero et où, aujourd'hui, Bernard Perrier tout en gardant le cadre classique et les certitudes du menu (pain d'écrevisses, soufflé aux marrons) y ajoute ses créations. Très belle cave de vins régio-

Et d'un autre correspondant cette adresse « sans prétention », d'un petit hôtel où, des petits déjeuners aux repas tout est bon : l'Hôtel du Roy à Aisey-sur-Seine (21660). Tél.: 93-21-63.

## Aux quatre coins de France

Vins et alcools

Exceptionnel:

**CHAMPAGNE** Claude DUBOIS BORDEAUX SUPERIEUR 1973 A la propriété LES ALMANACHS 36 hauteilles. 850 f france : VENTEUR 51200 ÉPERNAY. T. (26) 58-48-37
72 best. 1648 f (cde+ch):
BELLOT VIGN. 33620 LARUSCADE. Vin vieile en foudre. Tarif sur demande.

## **GASTRONOMIE**

Rive gauche

O BRASIL F/dim. 10, rue Guénégaud (6º) - 354-98-56

Spéc. brésiliennes - Amb. musicale DISCOTREQUE (entrée gratuite pour les demes du lundi nu jeudi, sauf veiles et jours de fête). « Carnayal » de 22 h 30 à l'aube.

RÉOUVERTURE : LE 2 AOUT Ses specialités TRIPES - POISSONS
SALONS POUR REPAS D'AFFAIRES
24, rue de la Grande-Trounderie LES HALLES PARIS-Jer Tel: 233.66,72 rerme demanche et lundi midi

Environs de Paris

CHEZ PIERROT Cuisine bourgeoise SES PLATS DU JOUR ET POISSONS SPÉCIALITÉS BOURGUIGNONNES EST OUVERT en AOUT 18, na frienn-Harol (24 - 508,17.84 et 05.68 -F/sam. et dim. A 30 km SUD PARIS par RN 20 Spécialités marocaines TAGINES - PASTILLA - MECHOUI

Diners aux chandelles
Accueil chaleuraux, plats savouraux
Restaurant «LE MARRAKECH» Bruyères-le-Châtel - 083-29-40

ALESIA - PORTE D'ORLEANS

A LA BONNE TABLE F. 539-74-91 42. r. Friant, PARKING, Spéc. POISSONS.

BATIGNOLLES - ROME EL PICADOR, 80, bd des Batignoiles, 387-28-87. Espagnoles et françaises. Paella, Zarzuela, Bacalao. F. lundi, mardi.

F. du 12 août an 10 septembre inches. CHAMPS-ELYSEES

RELAIS BELLMAN, 37, r. Franc.-1". 723-54-42. Jusq. 22 h 30. Cadre élég. F. samedi, dimanche. F. en août

DIEP 22, rue de Ponthieu, 256-23-96 53, rue P.-Charron, 563-52-76 Nouvelles spécialités thallandaises dans le quartier. Gastronomie chinoise, vietnamienne. Air conditionné.

142, ev. des Champs-Elysées, 359-20-41 COPENHAGUE, 1= étage. F/AOUT FLORA DANICA, et son jardin r.d.c. SAUMON, RENNE, CANARD SALE. OUVERT TOUT L'ÉTÉ

GOBELINS

ENTOTO 587-08-51 - F. dom.
143, r. L.-M.-Nordsmann, 13 Spécialités éthiopiennes.

CAVEAU F.-VILLON, 64, r. Arbre-Sec, 236-10-92. Ses caves du XV<sup>1</sup>. F. dim. P.M.R. 150 F 170 F.

F, dn 11 an 19 août inclus. MAIRIE DU XVIII LE PICHET, 174, rue Orden

627-85-28. Prod. Sud-Ouest. Gril. poisson. F. dim.

MONTAGNE STE-GENEVIEVE LE VILLARS PALACE, M. Taillois propose ses spécialités : POISSONS, COQUILLAGES, bane d'HUITRES, 3 salles. Pinniste t. l. srs. Elégance, 8, r. Descartes. Ouv. T.L.J. : 326-39-08 et 75-50. Ouvert le dimanche.

MONTPARNASSE LA GUÉRITE DU SAINT-AMOUR, 209, bd Raspail, 320-64-51. T.L.J. Spéc. de poissons et crustacés. NOTRE-DAME

INDEX DES RESTAURANTS PAR QUARTIER

L'AUBERGE DES DEUX SIGNES
46, rue Galande, 5º, F. dimanche.
325-46-56 - 00-46. Parking rue Lagrange
Menu: 170 F (via, café, S.C. à déj.) PLACE PEREIRE

DESSIRIER Maître Écailler.T.1.j. HUITRES-CRUSTACES-POISSONS. Fermé jusqu'au 19 août inchus.

REPUBLIQUE - BASTILLE LE REPAIRE DE CARTOUCHÉ 700-25-86 - 8, bd Filles-du-Calvaire, 11°. F/sam., dim. F/du 27 juillet au 25 août inclus ATHANOR POISSONS DE RIVIÈRE 344-49-15. 4, r. Crozatier, 12-. Ser réserv., CLAVECIN : concerts mus. baroque. 19 h à 24 h sauf dim. et handi.

LE BOURGOGNE, 3, rue Erard, 12. F. dim. 307-41-78. Plats du marché. SAINT-AUGUSTIN LE SARLADAIS, 2, rue de Vienne, 522-23-62. Cassoulet 74 F. Confit 74 F. Fermé en août.

SAINT-GERMAIN-DES-PRES LA FOUX, 2, rue Clément (6). F.

dim. 325-77-66. Alex aux fourneaux. PETITE CHAISE, 36, rue de Grenelle, 222-13-35. Menu 78,30 F. Ouvert L. L. j. OUVERT EN AOUT

GUY

CUISINE ET ATMOSPHERE BRÉSILIENNES 6, rue Mabillon, 6-, 354-87-61. Fermé du 10 au 29 août. St-GERMAIN - St-MICHEL

ALSACE A PARIS 326-89-36
9, pl. Si-André-des-Aris, és. SALONS,
CHOUCROUTE, prilades, POISSONS,
TERRASSE PLEIN AIR.
OUVERT TOUT L'ETE.

Environs de Paris

ROLLEBOISE CHATEAU DE LA CORNICHE : à 45° de Paris-A.13, sortie Bonnières, tél.; (3) 093-21-24, Panorama exceptionnel. Terrasso suspendue. Table renommée

# Une Bourgogne de fer et de forges

Avec le passé industriel comme guide.

N ignore bien souvent : la Bourgogne fut l'un des premiers pôles sidérurgiques régionaux de France. Jusqu'au milieu du dix-

neuvième siècle, en effet, la sidérurgie demeura une industrie régionale avec ses méthodes propres, ses coutumes, ses bassins de production, et ses aires de diffusion. Puis vint l'essor des grands bassins de production, Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Loire, provoqué par la substitution du coke au charbon de bois, comme combustible des hauts fourneaux. Contrairement à ce qui se passa en Angleterre, la France adopta le coke avec une extrême prudence, ce qui permit aux sidérurgies régionales de subsister à peu près jusque vers le dernier quart du dix-neuvième siècle.

La Bourgogne, à l'exemple d'autres régions, a possédé des entreprises sidérurgiques très prospères, au moins pendant le dernier siècle de leur existence. Bien que d'origine presque tou-jours très lointaine, l'activité sidérurgique bourguignonne ne se du quinzième siècle. A cette époque, en effet, des améliorations techniques permettent de décomposer la production du fer en deux étapes successives réalisées chacune dans un atelier distinct. Le minerai était d'abord réduit en fonte dans un haut fourneau, et la fonte était ensuite transformée en fer dans une forge. Toutes ces opérations faisaient appel à l'énergie hydraulique comme force motrice et au charbon de bois comme combustible métallurgique. An centre de ce dispositif technique s'élevait le haut fourneau, dont la hauteur dépassait souvent la dizaine de mètres.

La fin du Moyen Age est également l'époque où le métal commence à être de plus en plus demandé. On a besoin d'outils, de faucilies, de faux, et la royauté acquiert des armes pour ses navires. Il ne s'agit évidemment

fisante pour lancer l'activité sidérurgique, bien placée pour satisfaire à ses besoins nouveaux. Elle dispose de grandes étendues boisées, où le charme, qui occupe place importante dans les massifs forestiers, convient particulièrement pour alimenter les fours. Un peu partout, le sol calcaire porte des minerais superficiels qui sont de bonne qualité et de forte teneur, et les cours d'eau fournissent l'énergie pour actionner les martinets des forges.

La sidérurgie bourguignonne atteint son apogée en 1850, où l'on compte près de soixante hauts fourneaux, et plus de quarante forges, ainsi que divers ateliers de laminoirs et de fonderie. On estime à plus de douze mille le nombre des familles vivant du travail effectué dans les hauts fourneaux et les forges.

Cette activité disparut avant d'avoir atteint l'étape de la production massive de l'acier. La chute fut brutale. Plus d'un siècle avant la Lorraine, la Bourgogne du Nord connut, elle aussi, sa crise sidérurgique, sans précédent dans l'histoire de l'industrie française. Le nombre des hauts fourneaux tombe à 34 en 1856, puis à 15 en 1863; il n'en reste que 9 deux ans plus tard, et le dernier devait être éteint dès 1878. La disparition de cette activité précipita l'exode rural, et contribua fortement au dépeuplement actuel du Châtillonnais et de la Montagne dijonnaise. C'est cet aspect, trop souvent et

trop longtemps méconnu, de l'identité régionale bourguignonne que l'Association pour la sauvegarde et l'animation des forges de Buffon s'attache aujourd'hui à restituer au public. Créée à l'origine pour la promotion d'un site d'une exceptionnelle qualité - les forges de Buffon, cette association s'est très rapidement préoccupée de la mise en valeur de l'ensemble des sites sidérurgiques de la Bourgogne du jours, mais l'augmentation est suf- gie, dont la mise en œuvre a com- l'abbaye de Fontenay.



Sainte-Colombe-en-Auxois.

mencé cette année. Ce musée possède une structure originale, puisqu'il comprend l'aménagement conjoint de différents lieux sidérurgiques.

### Les forges de Buffon

Cinq lieux composent pour l'instant ce musée « éclaté » et constituent un itinéraire touristique de découvertes long d'une soixantaine de kilomètres.

Le touriste, désireux de se familiariser avec le patrimoine sidérurgique bourguignon, peut commencer sa visite par deux sites prestigieux, situés à quelques ceux que nous connaissons de nos d'un Musée régional de la sidérur- grande forge de Buffon et celle de

Edifiée en 1768, la grande forge de Buffon porte l'empreinte de son fondateur, Georges-Louis Leclerc de Buffon. On y retrouve l'esprit de méthode que le célèbre naturaliste avait déployé quelques années auparavant pour l'organisation des jardins du roi et du Cabinet d'histoire naturelle de Paris. Son architecture, d'inspiration classique, exprime l'alliance entre une recherche esthétique certaine, et une exigence de rationalité fonctionnelle. La plupart des bâtiments d'origine existent encore. Les bâtiments de production, lavoirs à minerai, haut four-

ments d'habitation du personnel

et la demeure du maître, disposés

antour d'une vaste cour rectangulaire, ont été parfaitement restaurés.

Le destin industriel des forges de Buffon connut bien des aléas. Sous l'impulsion de leur créateur, elles furent tout d'abord l'un des plus importants établissements sidérurgiques du royaume. A sa mort, en 1788, elles traversèrent une longue période de déclin qui s'acheva en 1866, date à laquelle une inondation mit sin définitive-ment à l'activité sidérurgique du lieu. Transformées en usine de ciment, elles connurent une nouvelle prospérité au temps où s'ouvraient les grands chantiers du Second Empire. Cette fabrication se poursuivit jusqu'en 1916.

Les forges de Buffon occupent une place particulière dans le domaine du patrimoine industriel français, puisqu'elles furent l'un des tout premiers sites à avoir fait l'objet d'une opération de sauvegarde et de réhabilitation. Une exposition sur le thème du travail du fer en Bourgogne propose, en outre, au touriste une vision d'ensemble de l'histoire de la sidérurgie bourguignonne.

### **Fontenay**

A quelques kilomètres de là. l'abbaye de Fontenay, joyau de l'art cistercien, offre l'un des rares vestiges de l'activité sidérurgique au Moyen Age. Le bâtiment de la forge, construit à l'intérieur même de l'abbaye, date du treizième siècle. Bien qu'ayant subi de nombreuses modifications au cours de son existence, ce bâtiment a conservé l'aspect général de ses origines. Quatre grandes salles voûtées, d'ogives notamment, comportent des restes d'anciens foyers dont l'usage métallurgique semble vraisemblable. Devenu propriété nationale à la Révolution, avec le reste de l'abbaye, le bâtiment de forge servit de local à une fabrique de papier qui demeura en activité jusqu'au début du vingtième siècle.

### Ampify-le-Sec

En remontant d'une vingtaine de kilomètres en direction de Châtillon-sur-Seine, la petite commune d'Ampilly possède l'un des principaux témoignages de la génération des hauts fourneaux à bois de la région. Bâti en 1829, le haut fourneau d'Ampilly a fonctionné un peu moins de trente ans.

D'alture sobre et imposante, il constitue un bel exemple d'architecture régionale. Ses tuiles plates et ses pierres calcaires apparentes ne le distinguent en rien des fermes avoisinantes. Les différents bâtiments, intégrés à un même ensemble, sont surmontés par la tour du haut sourneau, d'une hauteur de 15,50 mètres. Entourant une cour intérieure de grande dimension, on trouve les

logements ouvriers et les locaux d'une ancienne forge anglaise. La restauration du site, en voie d'achèvement, permet la visite de la plupart des bâtiments. Un local abrite une exposition consacrée à l'histoire industrielle d'Ampilly.

### Sainte-Colombe

Situé à proximité de Châtillonsur-Seine, on trouve le gros bourg de Sainte-Colombe. Ici, pas de doute, nous pénétrons dans un univers profondément marqué par l'activité industrielle. Depuis plus d'un siècle et demi, en effet, Sainte-Colombe vit à l'heure de la métallurgie. Actuellement, c'est une filiale du groupe sidérurgique Usinor qui occupe les lieux.

Cette localité, qui n'était encore qu'un petit village au commencement du dix-neuvième siècle, devint en quelques années un site industriel de renommée nationale. Entre-temps, Sainte-Colombe s'était découvert un bienfaiteur en la personne de l'ancien maréchal d'Empire, le duc de Marmont. Celui-ci en effet s'était lancé dans une ambitieuse aventure industrielle en implantant à Sainte-Colombe un important établissement sidérurgique.

Cette affaire, qui entraîna la ruine de son initiateur, se transforma néanmoins en un succès technique et, jusqu'au milieu du siècle dernier, les capacités de production du site ne sirent qu'augmenter. Avec plus de sept cents salariés, Sainte-Colombe fut longtemps l'une des plus grosses concentrations ouvrières du département.

Si les bâtiments de production de la forge Marmont sont malheureusement démolis, il subsiste de cette époque l'ensemble des habitations ouvrières, encadrant l'ancienne demeure directoriale. La disposition de ces logements, en caserne sur deux niveaux, traduit l'importance de la concentration ouvrière qui accompagna l'essor industriel de Sainte-

### **Marcenay-le-Lac**

Deux de ces logements accueillent une exposition retracant l'histoire industrielle du lieu. Les nombreux documents iconographiques qui y sont présentés, ainsi que certains objets, proviennent pour la plupart des archives familiales locales.

· ::..

.--

· ...

1022

B. 13

è esa

\*---

day

eng -

Filtra 3 5

le<sub>lic</sub> d : : .

gir affe: 1- -

Construit au bord d'un étang artificiel qui forme encore aujourd'hui le plus vaste plan d'eau du Châtillonnais, le haut fourneau de Marcenav est l'ultime étape tout indiquée de ce circuit.

Bien qu'étant de dimension plus modeste que ses voisins, le haut fourneau de Marcenay n'en représente pas moins l'un des principaux vestiges des usines sidérurgiques crées dans le nord de la Bourgogne au cours du dixhuitième siècle. Bâti en 1742, cet établissement était l'un des plus puissants de la province de Bourgogne à la fin de l'Ancien Régime. Bien qu'ayant fait l'objet d'un effort de modernisation, le haut fourneau de Marcenay s'éteignit définitivement en 1866. à la suite des autres sites sidérurgiques bourguignons.

De ce petit ensemble sidérurgique, seuls subsistent la tour du haut fourneau, restaurée depuis peu, et la halle à charbon, avec l'ancien logement du maître fon-

Une halte prolongée au restaurant situé au pied du lac vous permettra en dernier lieu de renouer avec l'image de marque traditionnelle d'une région dont la richesse historique, culturelle et touristique n'a pas fini de nous étonner.

CHRISTIAN CLERC-GÉRARD.

• Buffon, Ampilly et Sainte-Colombe: jusqu'an 30 septembre, tous les jours sant les mardis, de 14 h 30 à 18 heures. Possibilité de visite pour les groupes, en dehors de cette période et de ces beures. sur rendez-vous.

Pour tous renseign ciation pour la sauvegarde et l'animation des Forges de Bullon. 21500 Montbard; tél. (80) 92-40-30 ou (80) 89-40-30.

## La mine-témoin d'Alès

L'histoire in situ.

LÈS, quarante-cinq mille habitants, sous-préfecture et deuxième ville du Gard, a partie liée avec l'industrie depuis des siècles. A quelques kilomètres seulement de la cité. se trouve l'usine-mère du groupe Pechiney. Lieu où naquit le chimiste Jean-Baptiste Dumas, où séjourna Pasteur, son illustre élève, le temps pour ce demier d'y découvrir le remède contre la pébrine qui décimait les élevages de vers à soie, la ville a toujours eu un attachement prononcé pour la culture scientifique et techni-

Il aurait été étonnant, dans ces conditions, que la mine qui, longtemps, a constitué l'élément primordial de sa prospérité et a contribué à y façonner une civilisetion particulière, ne suscite pas curiosité, réflexion et intérêt. D'autant que l'archéologie industrielle, science relativement neuve en France, souligne maintenant la valeur de tels patrimoines.

Et de fait, la présence à Alès d'un remarquable instrument d'évocation de l'histoire charbonnière jointe à la volonté des responsables locaux d'en tirer parti devait être, en 1978, le point de départ d'un projet qui a abouti, au mois de juin, à l'ouverture au grand public de la € mine-

Creusée dans la montagne de Montaud, à Rochebelle, faubourg d'Alès, la mine-témoin symbolise plus de sept cents ans du passé minier cévenol. Sur le même nent, en effet, en 1245, Bernard de Soucanton, abbé du Cendras, faisait exploiter le « charbon de terre ». Mais c'est en 1945 qu'on peut en fixer la année-là, furent ouvertes les gale-

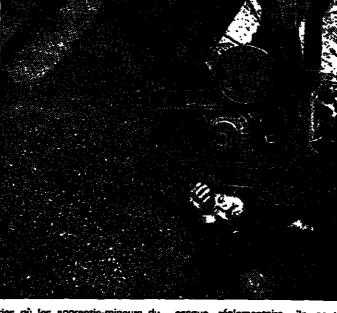

ries où les apprentis-mineurs du Centre de formation professionnelle des Houillères des Cévennes devaient effectuer leurs travaux pratiques. Utilisées par la suite, dans le même but, par les élèves de l'Ecole des mines d'Alès, les installations furent peu à peu aménagées par les responsables des Houillères pour former finalement, à l'usage d'un public au début essentiellement scolaire. une rétrospective complète de l'histoire in situ.

La mine-témoin s'est donc ouverte au public au début de l'été. Les visiteurs assistent d'abord à la projection de films expliquent - au moyen de schémas animés, en particulier la formation du charbon et les tion minière. Ensuite, coiffés du

casque réglementaire, ils sont invités à parcourir les 600 mètres de galeries sous la direction d'un quide qualifié.

Après être passés devant la « baraque » où sont entreposés pics, masses, marteaux pneumatiques et marteaux perforateurs, ils découvrent au cours de leur cheminement souterrain les divers types de soutènement : en bois, métalliques (Clément, T.H.1, suspendus (par boulonnage), en maçonnerie, par étançons mécaniques et hydrauliques, soutènement marchant. Dans les tailles, ils peuvent voir les différents types d'abattages : rivelaines. pics, marteaux pneumatiques, foreuses, explosifs, rabots, haveuses. Les techniques d'évacustion du charbon ou « des-sertes » — paniers, brouettes, wagonnets de différents modèles,

lants, chaînes à râclettes convoyeurs à bandes, convoyeurs blindés, locomotives Diesel. treuils de halace - leur sont présentés. Les systèmes d'aération (ventilateurs), de sécurité (« pendus »), de détection du grisou, sont expliqués et commentés avec, pour certains, démonstration à l'appui. Tout est fait, en un mot, pour que le public puisse physiquement ressentir l'atmosphère spécifique de la mine.

chiens de mines, berlines, bar-

ques, couloirs fixes, couloirs oscil-

Pour les établissements scolaires, la spécialiste détachée par l'éducation nationale a établi des programmes de visite « à la carte », en rapport avec l'âge, le niveau et les centres d'intérêt des élèves. La mine, en effet, peut donner lieu à des approches bien différentes : littéraire, scientifique, technique, sociale...

La rigoureuse authenticité des reconstitutions ainsi que l'éventail très complet des machines et des outils offerts à l'attention des visiteurs font incontestablement de la mine-témoin d'Alès une réalisation unique en France. Et son créateur, Raymond Aubaret, peut avoir tout lieu de penser qu'elle remplira pleinement l'objectif qu'il s'était assigné : conserver vivant pour les générations futures, en même temps que le souvenir du passé minier cévenol, celui d'un métier et d'un savoir-faire qui ont, depuis toujours, forcé le respect et l'admiration.

• Pour tous renseignements : « Mine-témoin », chambre de commerce et d'industrie d'Alès et de son arrondissement. BP 226, 30103 Alès CEDEX. Tél. : (66) 52-21-15.

er en en en en en en en ·, / • • 3 ಎಂದು ಹಿಡ≎ 4 Th

\* £ & ... 3 - 5 - 3. \$5.5 <del>5</del>.5 rees - N ರವಣ ಅಭಿಕ ي را يغون 141. IZT T. C. P&I & 11.55 preudes m ೦ ಆಟಿ:

ಆ೭-3%, 🛚 🖟

7.0

- : : .

. . . . . .

- Lula N

100

7 ....

- 2 . A.

- ೧೯೮೮

1.00

دين د--

5 3 4775

ACC 3.02

ar in ter-

Age dels en

ALANY JACOB.

Alany JACOB.

Alany JACOB.

Alany Market internal on all of impique and a serior research of the serior particle of the serior particle of the serior particle of the serior of the seri

de parti communiste soviétique la communication dans une interviere à der-

Appendent Curt

- 70.0

ilian 🗕

. . . . .

7. 785 des home sele noi Japon, Ri COLUMNIES C est Der ment mi termos m Ce a 4.0. cette co sembiat: Sed COP!

toulours بريته وشدت 2:808 C8 deuze a fondact detrure. Sie suso ses hab bombe : التحكميات

d a cive tuer. ia diss DS:X C